

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

#### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + Non fare un uso commerciale di questi file Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

#### Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com

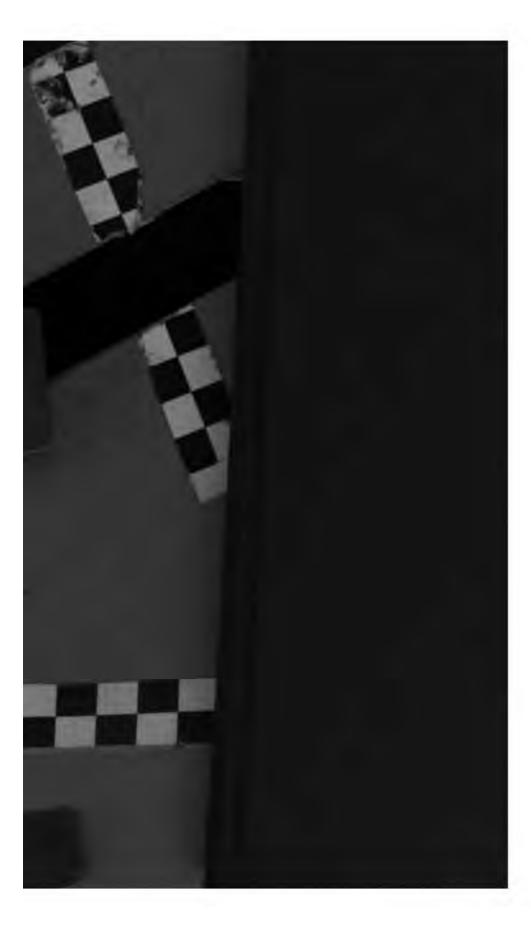



# SION LIBRARY



ancroft Collection. Purchased in 1893.



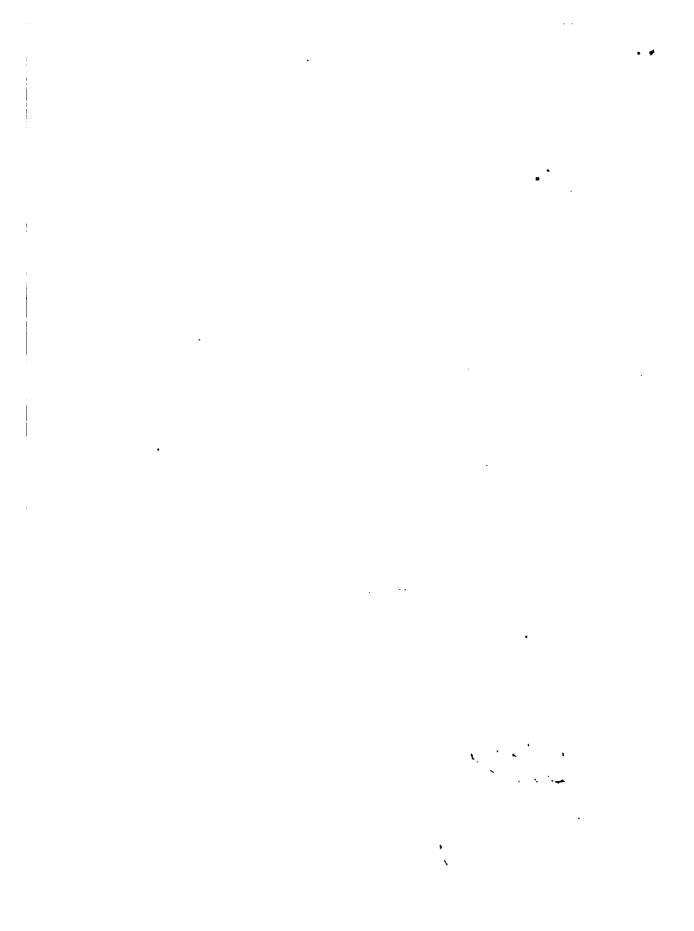



Bancroft Collection. Purchased in 1893.



George Bancroff.

• •• 

| • |   |  |   |
|---|---|--|---|
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  | • |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   | • |  |   |
|   |   |  |   |

|  | <br> |  |  |
|--|------|--|--|
|  |      |  |  |
|  |      |  |  |
|  |      |  |  |
|  |      |  |  |
|  |      |  |  |
|  |      |  |  |
|  |      |  |  |
|  |      |  |  |
|  |      |  |  |
|  |      |  |  |
|  |      |  |  |
|  |      |  |  |
|  |      |  |  |
|  |      |  |  |
|  |      |  |  |
|  |      |  |  |
|  |      |  |  |
|  |      |  |  |
|  |      |  |  |
|  |      |  |  |
|  |      |  |  |
|  |      |  |  |
|  |      |  |  |
|  |      |  |  |
|  |      |  |  |
|  |      |  |  |
|  |      |  |  |
|  |      |  |  |
|  |      |  |  |
|  |      |  |  |
|  |      |  |  |
|  |      |  |  |
|  |      |  |  |
|  |      |  |  |
|  |      |  |  |
|  |      |  |  |
|  |      |  |  |
|  |      |  |  |
|  |      |  |  |
|  |      |  |  |
|  |      |  |  |
|  |      |  |  |
|  |      |  |  |
|  |      |  |  |
|  |      |  |  |
|  |      |  |  |
|  |      |  |  |

.

# OPERE

DI

# VITTORIO

ALFIERI

**VOLUME UNDECIMO** 

ITALIA

MDCCCVII.



# TRAGEDIE DI VITTORIO

ALFIERI

TOMO TERZO.

ITALIA

MDCCCVII.

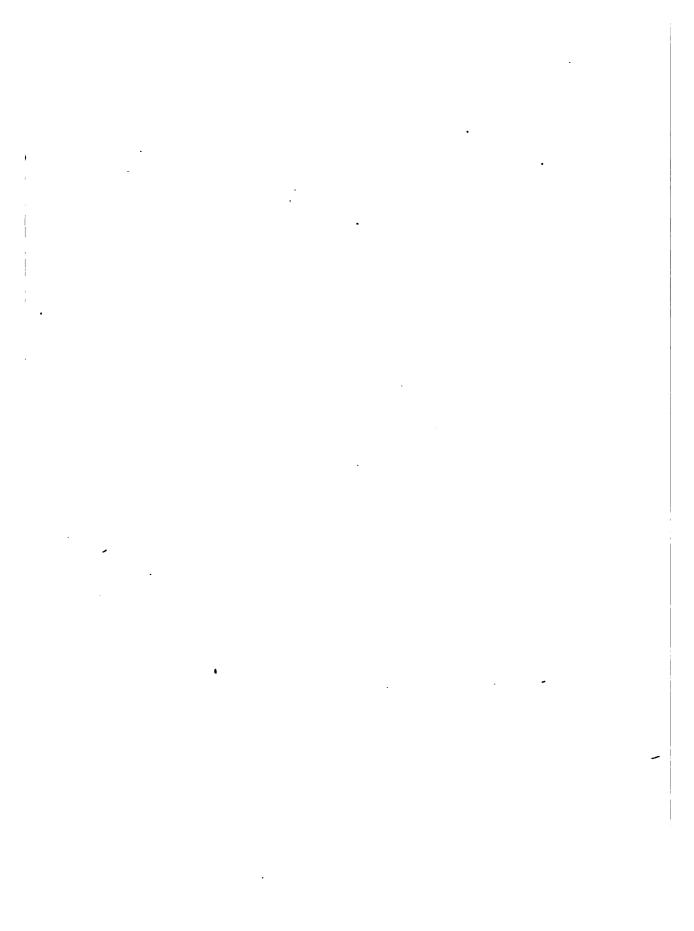

# OTTAVIA TREGEDIE



In duro ingiusto esiglio; ella, che priva Di te così, benchè a rival superba Ti sappia in braccio, (ahi misera!) ancor t'ama.

#### NERONE

Stromento già di mia grandezza forse Ell'era: ma, stromento de'miei danni Fatta era poscia; e tal pur troppo ancora Dopo il ripudio ell'è. La infida schiatta Della vil plebe osa dolersen? osa Pur mormorar del suo signor, dov'io Il signor sono? — Omai di Ottavia il nome, Non che a grido innalzar, non pure udrassi Sommessamente infra tremanti labra Mai profferire; — o ch'io Neron non sono.

#### SENECA

Signor, non sempre i miei consigli a vile
Tenuto hai tu. Ben sai, com'io, coll'armi
Di ragion salde, arditamente incontro
Al giovenile impeto tuo mi fessi.
Biasmo, e vergogna io t'annunziava, e danno
Dal repudio di Ottavia, e più dal crudo
Suo bando. In cor del volgo addentro molto
Ottavia è fitta: io tel dicea: t'aggiunsi
Che Roma intera avea per doni infausti
Di Plauto i campi, e il sanguinoso ostello
Di Burro, a lei sì feramente espulsa
Con tristo augurio dati: e dissi....

FI - 12

---

Decest, e ver, me i voer met per test.—
Forse i reguer ti m mesement in temps.
Ma i mon errer gramma, me tr l'inserta.
Ne l'amprend mann. In best a me une accordi
Fatte in la Monte in temps. Error mon leve
Fix l'empelor mon, che ma non mense.
Mai grama gver inter de me

·Diia

Tel die

Duropiel ed e ver quanti asculta i micena. Ottavia:

SELLIE.

SL.

SEVECA

Pietà di lei ti prese?

Pietade?... Si: pietà men prese.

SENECA

Al trono

Compagna, e al regal talamo tornaria, Forse?....

NEBONE

Tra breve ella in mia reggia riede. A che rieda, il vedrai. — Saggio fra saggi, Seneca, tu già mio ministro e scorta



A ben più dubbie, dure, ed incalzanti Necessità di regno; or, men lusingo, Tu non vorrai da quel di pria diverso Mostrarmiti.

#### SENECA

Consiglio a me, pur troppo!

Chieder tu suoli, allor che in core hai ferma
Già la feral sentenza. Il tuo pensiero

Noto or non m'è; ma per Ottavia io tremo,

Udendo il parlar tuo.

#### NERONE

Dimmi; tremavi Quel dì, che tratto a necessaria morte Il suo fratel cadeva? e il dì, che rea Pronunziavi tu stesso la superba Madre mia, che nemica erati fera, Tremavi tu?

#### SENECA

Che ascolto io mai? l'infame Giorno esecrando rimembrar tu ardisci?— Entro a quel sangue tuo me non bagnai, Tu tel bevesti, io tacqui; è ver, costretto Tacqui; ma fui reo del silenzio, e il sono Finch'io respiro aura di vita.— Ahi stolto, Ch'io allor credetti, che Neron potria Por fine al sangue col sangue materno! Veggo ben or, ch'indi ha principio appena-

#### ATT' L.

Ogni amova tua strage i me novelli
Doni odiosi arreen, onde mi ha asco.
Ne so perche. Tu mi sastungi a tori:
Prezzo di sangue alla maligna piene
Parran tuoi doni: ah. li mpugia: e asco.
A me la stima di me stesso intera.

#### BER IVER

Ove to l'aboi, io la z lascio. - Esperto Mastro sei tu d'alma viru: ma. i su. Ch'anco non sempre ella si atoma. Intatta Se a te serber piacea l'alta tua itama. Ed incorrotto il cor. perche l'assura Tuo patrio nido abcandenar, per questo Reo splendore di corte ! — I vani : insegno lo non Stoico a te Staina: e si il min senna. Tutto il deggio a te soic. — Or. poiche rato Ti sei, qui stando, il tuo candor tu stesso... Poiche di buono il nome, ou nom sei percia. Mai nol racquista pia, govami, i puci, Me già scolpasti dei passati fani: Prosiegui; lauda, e l'opre mie enfora; Ch'è di alcun peso il parer tras. Te crede Men rio, che altr'uom, la pieter in te gran possa Tuttor suppon sovra il mio coet tu, la somma. Tal di mia reggia addobbo sei, che liassmo Di me non fai, che più di te nol faori.

#### SENECA

Ti giova, il so, ch'altri pur reo si mostri: Divisa colpa, a te men pesa. Or sappi, Ch'io, non reo de'tuoi falli, io pur ne porto La pena tutta: del regnar mi è dato Il miglior premio; in odio a tutti io sono. Qual mi puoi nuova infame cura imporre, Che aggiunga?...

#### NERONE

Ei t'è mestier dal cor del volgo Trarre Ottavia.

#### SENECA

Non cangia il volgo affetti, Come il Signore; e mal s'infinge.

#### NERONE

All'uopo

Ben cangia il saggio e la favella, e l'opre: E tu sei saggio. Or va; di tua virtude, Quanta ella sia, varrommi il dì, che appieno Dir potrò mio l'impero: io son frattanto, Il mastro io sono in farlo mio davvero, L'alunno tu: fa ch'io ti trovi or dunque Docile a me. Non ti minaccio morte; Morir non curi, il so; ma di tua fama Quel lieve avanzo, onde esser carco estimi, Pensa, che anch'egli al mio poter soggiace. Torne a te più, che non ten resta, io posso. THE OWN MINTER - TO HE DE LANDE.

The first one of the second of

----

<del>-</del> - - -





## SCENAIII

### NERONE, POPPEA

#### POPPEA

Alto signor, sola mia vita; ingombro. Di eure ognora, e dal mio fianco lungi, Me tieni in fera angoscia. E che? non fia, Ch'io lieto mai del nostro amor ti vegga?

#### NERONE

Lunge da te, Poppea, mi tien talvolta Il nostro amor; null'altro mai. Con grave E lunga pena io t'acquistava; or debbo Travagliarmi in serbarti: il sai, che, a costo Anco del trono, io ti vo'mia...

#### POPPEA

Chi tormi

A te, chi'l può, se non tu stesso? è legge Ogni tuo cenno, ogni tua voglia in Roma. Tu in premio a me dell'amor mio ti desti, Tu a me ti togli; e il puoi tu appien; com'io Sopravvivere al perderti non posso.

#### NERONE

Toglierti a me? nè il pur potrebbe il Cielo. Ma ria baldanza popolar, non spenta Del tutto ancor, biasmare osa frattanto Reference and the control of the con

. . TT.

- - In

Total Total

Keen man . Note that he was an ended LANDE THE SED THE . SEE THE Toping IIIm Est I II have that me some - model - model LAND. MILL PROPERTY DIS-A SUCCE THE THE THE He has course France a # 1 meter Bet if there paids at the military It libers. In Lance when reserv Others or some more point . So Destin & pance in any and, that is the Same more some store i mene entreet We all measure persons account Great i her market meller - com Di Chanda meto. e sassere me senere Co. che più sve nu mare

THE THE

I ve men.

Roma nol sa: ma. e ci atra mua sa Itama. Che cinquettar? Les ta temerae:

#### NERONE

Esiglio

Lieto troppo, ed incauto, a Ottavia ho scelto. Intera stassi di Campania al lido
L'armata, in cui recente rimembranza
Vive ancor d'Agrippina. Entro quei petti
Di novità desio, pietà fallace
Della figlia di Claudio, animo fello,
E ria speranza entro quei petti alligna.
Io mal colà bando a lei diedi, e peggio
Farei quivi lasciandola.

POPPEA

Tenerti

Dee sollecito tanto omai costei?
Oltre il confin del vasto impero tuo
Chè non la mandi? esiglio, ove pur basti,
Qual più securo? e qual deserta piaggia
Remota è sì, che t'allontani troppo
Da lei, che darsi il folle vanto ardisce
D'averti dato il trono?

NERONE

Or, finchè tolto Del tutto il poter nuocermi le venga, Stanza più assai per me secura ell'abbia Roma, e la reggia mia.

POPPEA

Che ascolto? In Roma

Ottavia riede!

NERONE

A mie ragion da' loco . . . .

POPPEA

Ove son io, colei?...

NERONE

Deh! m'odi ....

POPPEA

Intendo;

Ben veggo; ... io tosto sgombrerò ....

NERUNE

Deh! m'odi:

Ottavia in Roma a danno tuo non torua;

A sno danno bensi . . . .

PUPPIA

Vedrai tu tosto,
Ch'ella vi torna al tuo. Ti dico intanto,
Che Ottavia e me, vive ad un tempo entrambe,
Non che una reggia, una citta non cape.
Riede pur ella, che Neron sul seggio
Locò del mondo: ella a caccarnel venga.
Di te mi duol, non di me no: ch'io presso
D'Otton mio fido a ritornar son presta.
Amommi ei molto, e ancor non poco ei m'anna
Potess'io pur quell'amator si feemo
Riamare! Ma il con Poppea non seppe
Divider mai: ne vuoie ella il tuo con-

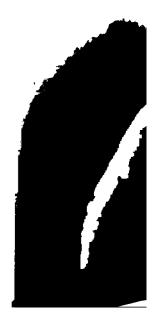

Con l'abborrita sua rival diviso.

Non del tuo trono, io sol di te fui presa,
Ahi lassa! e il sono: a me lusinga dolce
Era l'amor, non del signor del mondo,
Ma dell'amato mio Neron: se in parte
A me ti togli; se in tuo cor sovrana,
Sola non regno, al tutto io cedo, al tutto
Io n'esco. Ahi lassa! dal mio cor potessi
Appien così strappar la immagin tua,
Come da te svellermi spero!...

#### NERONE

Io t'amo,

Poppea, tu il sai: di quale amor, tel dica Quant'io già fei; quanto a più far mi appresto. Ma tu....

#### POPPEA

Che vuoi? poss'io vederti al fianco Quell'odiosa donna, e viver pure? Poss'io nè pur pensarvi? Ahi donna indegna! Che amar Neron, nè può, nè sa, nè vuole; E sì pur finger l'osa.

#### NERONE

Il cor, la mente Acqueta; in bando ogni timor geloso Caccia: ma il voler mio rispetta a un tempo. Esser non può, ch'ella per or non rieda. Già mosso ha il piè ver Roma: il dì novello Qui scorgeralla. Il vuol la tua non meno, Che la mia securtà: che più? s'io'l voglio; Io, non uso a trovare ostacol mai A'miei disegni. — Io non mi appago, o donna, D'amor, qual mostri, d'ogni tema ignudo. Chi me più teme ed obbedisce, sappi Ch'ei m'ama più.

#### POPPEA

.... Troppo mi rende ardita Il temer troppo. Oh qual puoi farmi immenso Danno! il tuo amor tu mi puoi torre... Ah! pria Mia vita prendi: assai minor fia il danno.

#### NERONE

Poppea, deh! cessa: nel mio amor ti affida.

Mai non temer della mia fede: al mio

Voler bensì temi d'opporti. Abborro

Io più che tu, colei, che rival nomi.

Da'suoi torbidi amici appien disgiunta,

Qui di mie guardie cinta la vedrai,

Non tua rival, ma vil tua ancella: e in breve,

S'io del regnar l'arte pur nulla intendo,

Ella stessa di sè palma daratti.



# ATTO SECONDO

## SCENA PRIMA

POPPEA, TIGELLINO

#### POPPEA

Comun periglio oggi corriam; noi dunque Oggi cercare, o Tigellin, dobbiamo Comun riparo.

TIGELLINO
E che? d'Ottavia temi?...

Non la beltà per certo; ognor la mia Prevalse agli occhi di Nerone: io temo Il finto amor, la finta sua dolcezza; L'arti temo di Seneca, e sue grida; E della plebe gl'impeti; e i rimorsi Nello stesso Nerone.

#### TIGELLINO

Ei da gran tempo
T'ama, e tu nol conosci? Il suo rimorso
È il nuocer poco. — Or, credi, a più compiuta
Vendetta ei tragge Ottavia in Roma. Lascia
Ch'opri in lui quel suo innato rancor cupo,

Giunto al rio nuziale odio primiero. Questo è il riparo al comun nostro danno.

#### POPPEA

Securo stai? non io così. — Ma il franco
Tuo parlar mi fa dire. Appien conosco
Nerone, in cui nulla il rimorso puote:
Ma il timor, di', tutto non puote in lui?
Chi nol vide tremar dell'abborrita
Madre? di me tutto egli ardea; pur farmi
Sua sposa mai, finch'ella visse, ardiva?
Col sol rigor del taciturno aspetto
Burro tremar nol fea? non l'atterrisce
Perfin talvolta ancor, garrulo, e voto
D'ogni poter, col magistral suo grido,
Seneca stesso? Ecco i rimorsi, ond'io
Capace il credo. Or, se vi aggiungi gli urli,
Le minacce di Roma....

#### TIGELLINO

Ottavia trarre

Potran più tosto ove Agrippina, e Burro, E tanti, e tanti, andaro. A voler spenta La tua rival, lascia che all'odio antico Nuovo timor nel core al sir si aggiunga. Ei non svelommi il suo pensier per anco; Ma so, che nulla di Neron l'ingegno Meglio assottiglia, che il timor suo immenso. Roma, Ottavia chiamando, Ottavia uccide.

Verría gran danno; ma. Neron mi affida.
Troppo è il suo sdegno; troppa è l'innocenza
D'Ottavia; scampo ella non ha. — Grand'arte
Oggi adoprar con esso èmmi pur d'uopo.
Al suo timor dar nome di consiglio
Provido; e fargli, a stima anco dei saggi,
Parer giustizia ogni più ria vendetta.
Signor del mondo, io ti terrò; sol io
Terrotti, e intero. Intimorirti a tempo,
E incoraggirti a tempo, a me s'aspetta.
Guai, se vien tolto a te il timor del tatto!
Al mal oprar qual più ti resta impulso:
Qual freno allora al ben oprar ti resta?

## SCENA III.

#### NERONE, TIGELLINO

#### TIGELLINO

Signor, deh! perchè dianzi non giungevi?
Udito avresti il singhiozzar di donna,
Che troppo t'ama. Aspra battaglia han mosso
Nel cor tenero e fido di Poppea
Dubbio, temenza, amore. Ah! puoi tu tanto
Affligger donna, che così t'adora?

#### NERONE

Cieca ella ognor di gelosia non giusta,

True not the i vev. here e sold...

Gire diss a pur un in camer par meric.
Le iere auguste di tunar parse.
Che ramati manne à ce, den cele
Quelle terrini massi, de u voito
T. mannegra, Acquestre cen tempeste.
Le sur station cer te i ruo è in neur.
L'un sucres, è in grande, less contre le nome tur, die u e penser non entre le nimentalisment une de ac atu înte.
Bench a no santa, u Home Dirava appelit.
Ma non a cama di Pomes.

#### PELLEE

Tr i vert.

Fig. interprete mu., per me guirast..
Ciò è giura, mir ai. ma sortia stette.
Che vaginor nett. I di nove, che surge.,
Compiuti forse non sara, che ferma.
Fin d'Ottovia i destriali e appaer per scripre.

#### THEFTHE

E queta io spero ogui altra cosa a un tempo, Ove mostrar pur vogi. Ittavia al volgo Rea, quanto ell'e.

#### BEI (BE

Pouce so l'aliborro, è real. Quanto il possa esser mai. Deggio di prove

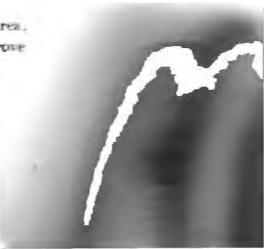

Avvalorare il voler mio?

#### TIGELLINO

Pur troppo:

Tener non puoi quest'empia plebe ancora In quel non cal, ch'ella pur merta. Ai roghi D'Agrippina, e di Claudio, è ver, si tacque: Tacque a quei di Britannico: eppur oggi D'Ottavia piange, e mormorar si attenta. Svela i falli d'Ottavia, e ogni uom fia muto.

#### NERONE

Mai non l'amai; mi spiacque ognora, e increbbe; Ella ebbe ardir di piangere il fratello; Cieca obbedir la torbida Agrippina La vidi: i suoi scettrati avi nomarmi Spesso la udii: ben son delitti questi, E bastano. Già data honne sentenza: Ad eseguirla, il suo venir sol manca. Roma saprà, ch'ella cessava: ed ecco Qual conto a Roma del mio oprare io debbo

#### TIGELLINO

Signor, tremar per te mi fai. Bollente Plebe affrontar, savio non è. Se giusta Morte puoi darle, or perchè vuoi che appaja Vittima sol di tua assoluta voglia? De' suoi veri delitti in luce trarre Il maggior, non fia'l meglio? e rea chiarirla, Qual ella è pur, mentre innocente tiensi? NERONE

Delitti.... altri.... maggiori?...

TIGELLINO

A te narrarli

Niun uomo ardì: ma, da tacersi sono,
Or che da te repudíata a dritto,
Più consorte non t'è? Stavasi in corte
L'indegna ancora; e divida pur teco
Talamo, e soglio; e si usurpava ancora
Gli omaggi a donna imperial dovuti;
Quando già in cor fatta ella s'era vile
Più d'ogni vil rea femmina; quand'era
Già entrato in suo pensiero e il nobil sangue,
E il suo onore, e sè stessa, e i suoi regj avi
Prostituire a citarista infame,
Ch'ella adocchiando andava....

NERONE

Oh infamia! Oh ardire!...

#### TIGELLINO

Eucero schiavo, a lei piacea: quindi ella Con pace tanta il suo ripudio, il bando, Tutto soffriva. Eucero a lei ristoro Del perduto Nerone ampio porgea; Compagno indivisibile, sollievo Era all'esiglio suo;... ehe dico esiglio? Recesso ameno, la Campania molle Nelle lor laide voluttà gli asconde.

Tra l'erba e i fior, là di fresc'onda in riva, Stassi ella udendo dalla imbelle destra Dolcemente arpeggiar soavi note Alternate col canto: indi l'altezza Già non t'invidia del primier suo grado.

NERONE

Potria smentir di Messalina il sangue, Chi d'essa nasce? Or di': possibil fora Prove adunar di ciò?

#### TIGELLINO

Di sue donzelle
Conscia è più d'una; e il deporran, richieste.
Detto io mai non l'avrei, se Ottavia mai
Avuto avesse l'amor tuo. Ma, stolto!
Che parlo? Ove ciò fosse, ove mertato
Ella avesse il tuo cor, non che mai farti
Oltraggio tal, pensato avrialo pure?
Ragion di Stato, e mal tuo grado, in moglie
Costei ti diede. Ella di te non degna
Ben si conobbe, e quindi il cor suo basso
Bassamente locò,

#### NERONE '

Ma oscuro fallo,
Temo, che il trarlo a obbrobriosa luce....
TIGELLINO
L'infamia è di chi 'l fece.

F#11FE

E Evit

THEFTE

See there

Accus agunt dumque: ela di rea, di graste Tal che senza un danne essene pare.

FILLY.

- Ben part. In our sema mangue, a source.

# SCENA IV.

SEVERAL NEROYE, TREELING

#### SEVECA

Signor, gia il piè nella regal tua soglia. Pone Ottavia: se infansta, o lieta nuova lo ti rechi, non so. Me non precorre Invido niun di tale onore: a tristo Augurio il tengo.

#### MERONE

Or, Tigellino, vanne;

Mici comandi eseguisci: — e tu, ricaka L'orme tue stesse; Ottavia incontra, e dille, Ch'io solo qui sola l'aspetto.

Fol. III.

### SCENA V.

### NERONE

Èrea

Ottavia assai; qual dubbio v'ha? sol duolmi,.
Che a convincerla primo io non pensai.
E fia pur ver, ch'altri ad apprender abbia
Mezzi a Neron per atterrar nemico?—
Ma presso è il giorno, ove, a disfar chi abborro,
Non fia mestier, che dal mio soglio un cenno.

### SCENA VI.

### NERONE, OTTAVIA

### AIVATTO

Tra'l fero orror di tenebrosa notte, Cinta d'armate guardie, trar mi veggo In questa reggia stessa, onde, ha due lune, Sveller mi vidi a viva forza. Or lice, Ch'io la cagione al mio signor ne chiegga?

### NERONE

— Ad alto fine in marital legame C'ebber congiunti i genitori nostri Fin da'più teneri anni. Ognora poscia Docil non t'ebbi al mio volere in opre, Quanto in paroie: assai gran tempo io I volli Soifrir; pain forse ance il soifria, se madre Di regal proie numerosa e bella Fossi tu stata almeno; ond io ne avessi Ristoro alcun di affanni tanti. Invano Io lo sperai; sterile pianta il trono Per te d'eredi orbo restava; e tolto M'era, per te, di padre il dolce nome. --Ti repudiai perciò.

### AIVATTO

Ben festi; ov'ultra,
Troppo più ch'io nol fui, felice sposa
Farti di cari e numerosi figli
Lieto potea, ben festi. Altra che t'ami
Quant'io, ben so, non la trovasti autona,
Nè troverai. Ma che? mi opposi io fone.
Ai voler tuoi? Nel rimirarti in lancia,
D'altra, ne piansi; e piango. Airio, pario,
E riverenza, e silenzio, e sospe.

Forse da me s'udia giannua.

BEFUSE

Hai so we have show the second of the second

### OTTAVIA

Deh! scordarti tu al par di me potessi Questi miei dritti, veraci pur troppo, Poi ch'io ne traggo sì veraci danni!...
D'odio e furor lampeggiano i tuoi sguardi?
Ah! ben veggio'io, (me misera!) che abborri Me più assai, che marito odiar non possa Steril consorte. Oh me infelice donna!
Più ognor ti offesi, quant'io più ti amai.
Ma, che ti chiesi? e che ti chieggo? oscura Solinga vita, e libertà del pianto.

### NERONE

Ed io, pur certo che d'oscura vita Ti appagheresti meglio, a te prescritta L'avea; ma poi....

### AIVATTO

Ma poi, pentito n'eri:
E ch'io non fossi abbastanza infelice,
Nascea rimorso in te. De'tuoi novelli
Legami aver me testimon volevi:
Qui di tua sposa mi volevi ancella;
Favola al mondo, e di tua corte scherno
Farmi volevi. Eccomi dunque ai cenni
Del mio signor: che degg'io fare? imponi.—
Ma in tua corte neppur misera appieno
Farmi tu puoi, se col mio mal ti appago.
Or, di': sei lieto tu? placida calma

Regne il tuo core a. alt. 5066 2 1201. Secure god die trandilli. som.
Che tori altra men Poppe, de trust.
T'ul tratelle dui de, dui c. 1 12 32.
T'ul tratelle dui de, dui c. 1 12 32.
T'ul desate

TEL PE

I or teners or since or mono.

Z-DDPS

Annual of the a manual and the state of the

- TE

THE REAL PROPERTY.

Ki uleami.

المستريد

Loa. 277 Zag

He has not be not described by me.

In the line he were decreased.

I single, include, who, he is not the line
Contaminate he sangle to met.

Let move has non levels me form

Li ken meste, — Or so il fratello, i publicate securit, lo non remembro, arriser



Tu a delitto il fratello e il padre appormi?

A delitto ti appongo Eucero vile....

OTTAVIA

Eucero! a me?...

NERONE

Sì; l'amator, che merti.

OTTAVIA

Ahi giusto ciel! tu l'odi?....

NERONE

Avvi chi t'osa

Rea tacciar d'impudico amor servile: Or, per ciò solo io ti ritraggo in Roma. O a smentirlo, o a riceverne la pena, A qual più vuoi, ti appresta.

AIVATTO

Oh non più intesa

Scelleraggine orrenda! Ov'è l'iniquo Accusator?... Ma, oimè! stolta, che chieggo? — Nerone accusa, e giudica, ed uccide.

NERONE

Or vedi amore! odi il velen, se tutto Del petto al fin non ti trabocca; or, ch'io Le tue arcane laidezze in parte scopro.

OTTAVIA

Misera me!... Che più mi avanza? In bando Dal talamo, dal trono, dalla reggia, Darla merra: non lasm.... i 1990, interri His tame som transcenti: sa Mi macceara i emi tatos sene 'm reziona lote taim guarrio Da oiet. de a me ca celle a sua Invigina: 41 of m 4 no: terre. Pria letta TEL IF Tall From the art. Pue, i at. le uz mie set un rec Area non mon. man a regime Di Tracticale ortante totales torrese Maniar T Mans. Earn recess mi If ment tells, and meso sierce It will a . - norte, a to meet in men: Emit a sprant, him. I see Prop if the man speciment: has being Not the property a necessary than Let so more distinct I amount in the Strate de mei i pentona da real We stress of I pervious notice from E terred meter tutte e te de saite Ti sa ga il colorar e me verterre Rima e notie, cie tem, in ne de la Moore ogn avanza: ogn memora e are-Che guer me messe a un meie . . \.m. Son usi al funa gal del sanguinos Incensi tuoi, stan d'ogn, strage arres I voti ai tempi gia: troie.. trioni.



Son le private uccissoni. — Or dunque Morte a placarti basti: or macchia infame Perchè mi apporre, ov'io morte sol chieggo?

### NERONE

— In tua difesa intero a te concedo Questo nascente dì. Se rea non sei, Gioja ne avrò. Non l'odio mio, ma temi Il tuo fallir, che di gran lunga il passa.

### SCENA VII.

### OTTAVIA

Misera me!... Crudo Neron, pasciuto Di sangue ognor, di sangue ognor digiuno!

# \_\_\_\_\_\_

. III. - III I ...

\_\_\_\_\_

Ver i Server the limited in a tentre. Can be known the the tentre in the tentre.

December 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 -

The appears a in Vertic mer press.

China altramic e su press and strong.

China all softense.

SETTEL.

Insura in in a literatural e sala. Ta vito special i incomma e rece. Tu pierhevite, tenera, monesa.

E, ancor che sata il Nettre al limit. Pure incorrotta sempre: e a te la non.

Or tua fama così non fa, no: speco.

lo vivo ancora, io testimonio vivo

Di tua virtù; spender mia voce estrema In gridarti innocente udrammi Roma: Chi fia sì duro, che pietà non n'abbia? Deh! non mi dir (che mal può dirsi) or quanta Sia l'amarezza del tuo pianto: io tutto Sento e divido il dolor tuo....

### OTTAVIA

Ma invano

Tu speri. Nulla avermi tolto estima
Neron, fin ch'ei la fama a me non toglie.
Tutto soggiace al voler suo: te stesso
Tu perderesti, e indarno: ah! per te pure
Tremar mi fai. Ma in salvo, è ver, che posta
Da lunga serie di virtudi omai
È la tua fama: il fosse al par la mia!...
Ma, giovin, donna, infra corrotta corte
Cresciuta, oh cielo! esser tenuta io posso
Rea di sozzo delitto. Altri non crede,
Nè creder de', ch'io per Neron tuttora
Amor conservi: eppur, per quanto in seno
In mille guise egli il pugnal m'immerga,
Per me il vederlo d'altra donna amante,
È il rio dolor, che ogni dolor sorpassa.

#### SENECA

Neron mi serba in vita ancora: ignota M'è la cagion; nè so qual mio destino Me dall'orme ritrae di Burro, e d'altri Pochi seguaci di virtù, ch'ei spense.

Ma pur Neron, per l'indugiarmi alquanto,
Tolto non m'ha dal suo libro di morte.

Io, di mia mano stessa, avrei già tronco
Lo stame debil mio; sol men rattenne
Speme, (ahi fallace, e poco accorta speme!)
Di ricondurlo a dritta via. — Ma, trargli
Di mano almeno un innocente, a costo
Di questo avanzo di mia vita, io spero.
Deh, fossi tu pur quella! o almen potessi
Risparmiarti l'infamia! Oh come lieto
Morrei di ciò!

### OTTAVIA

....Nel rientrare in questo Soglie, ho deposto ogni pensier di vita. Non ch'io morir non tema; in me tal forza Donde traspei? La morte, è vero, io temo: Eppur la stamo; e sospiroso il guardo A te, maestro del morire, io volgo.

### SENECA

Deh!... pensa.... Il cor mi squarci.... Oimie!...

Settrarini

Il puoi tu solo; dalla infamia almanu.... L'infamia! or vedi, onde a me vien: Poppea Bassi amori mi appone.

SENECA

Oh degna sposa

Di Neron fero!

AIVATTO

Ei di virtù per certo

Non s'innamora: prepotenti modi,

Liberi, audaci, a lui son esca, e giogo;

Teneri, a lui recan fastidio. Oh cielo!

Io, per piacergli, e che non fea? Qual legge

Io rispettava ogni suo cenno; io sacro

Il suo voler tenea. Di furto piansi

L'ucciso fratel mio: se da me laude

Non ne ottenea Neron, biasmo non n'ebbe.

Piansi, e tacqui; e non lordo di quel sangue

Crederlo finsi: invano. Ognor spiacergli,

Era il destin mio crudo.

### SENECA

Amarti inai

Potea Neron, s'empia e crudel non eri? — Ma pur, ti acqueta alquanto. Ecco, novello Già sorge il dì. Tosto che udrà la plebe Del tuo ritorno, e rivederti, e prove Darti vorrà dell'amor suo. Non poco Spero in essa; feroci eran le grida Al tuo partire; e il susurrar non tacque Nella tua breve assenza. Iniquo molto, Ma tremante più assai, Neron per anco

Tom not one i processore e sesse.

For el suremo esper no esper i remo.

Force variat e sesse no mili

.\_\_\_\_

- Mile 06

Ahr ingree ...

===

- 10 Tal. 10 Tal.

.\_\_\_\_

- Z :: :: .

All Parks and and

三工

in the

Dr. market meter.

----

Silved some the a them to be the second second some a management.

\_ \_ .

خيومت دار الاستان

Transfer of the first of the fi

. •

سعواء سيد.

ESTINI. 2 THIS



### AIVATTO

Oh, di qual rabbia egli arde Nei sanguinosi occhi feroci! — Io tremo....

### SCENA II.

NERONE, OTTAVIA, SENECA

### NERONE

Chi sei, chi sei, perfida tu, che intera Vaneggi Roma al tuo tornare; ed osi Gridar tuo nome? Or qui, che fai? che imprendi Con questo iniquo traditore? entrambi State in mia possa. Invan la plebe stolta Vederti chiede. Ah! se mostrarti io deggio, Spero, qual merti, almen mostrarti; estinta.

### AIVATTO

Di me, Neron, come più il vuoi, disponi. Ma di ogni moto popolar, deh! credi, Che innocente son io. Nulla (tel giuro) Chieggo, nè spero io dalla plebe: e dove Nuocerti pur, mal grado mio, potessi, Col mio supplizio il non mio error previeni.

### NERONE

Rea, qual ti sei, pria di punirti, io voglio, Che ogni uom te sappia. SENECA

Ed ingannar tu speri

Con si turpe menzogna il popol tutto?

MERONE

Tu pur, tu pure, instigator codardo Dei tumulti, che sfuggi; ascoso capo Di ribellanti moti; all'ira mia Tu pur vendetta un di sarai; ma, poca.

## SCENA III

....

MIGELLINO, NERONE, OTTAVIA, SENECA

### TIGELLINO

Signor....

NERONE

Che rechi, o Tigellin? favella.

TIGELLINO

Vieppiù feroce la tempesta ferve:
Rimedio sol, resta il tuo senno. — Appena
Ode la plebe, che un sovran comando
Ottavia in Roma ha ricondotto, a gara
Chiede ogni nom di vederla. In te cangiato
Credono, stolti, il tuo primier consiglio:
E v'ha chi accerta, che di nuovo accolta
Nel tuo talamo l'hai. Chi corre insano
Al Campidoglio, e gioja sparge, e voti;

Altri di alloro trionfal corona Ripon sopra le immagini neglette Di Ottavia: altri, ebro d'allegrezza, ardisce Atterrar quelle di Poppea: tant'oltre Giunge l'audacia, che infra grida ed urli Nel limo indegnamente stracinate Giacciono infrante. Ogni più infame scherno Di lei si fa: colmo è Neron di laudi: Ma in bando almen voglion Poppea: nè manca Chi temerario anco sua morte grida. Inni festivi, e in un minacce, udresti; Poi preghi, indi minacce, e preghi ancora. Arde ogni cor; dell'obbedire è nulla. Tentan duci e soldati argine farsi Alla bollente rapidissim'onda; Invan; disgiunti, sbaragliati, o uccisi, È un sol momento. — Omai, che far? Che imponi?

Che far?... Si mostri or questa Ottavia al volgo; Su via, si mostri; — indi si sveni.

NERONE

#### OTTAVIA

Il petto

Eccoti inerme: svenami, se il vuoi.
Pur che a te giovi.... Alla infiammata plebe
Mostrami spenta: ogni colpevol gioja
Rintuzzerai tosto così. Sol chieggio,
Che un'urna stessa il freddo cener mio

It Intermed in the co. consessors.

Jane a the segme, alte a noronne, i, mostor termolere arma. Preside pue industr of queste die the termolere armade, a. the three i, debbe.

# 5.EX 8.C

Jenne mine segme at the segme a vite.

7756

Appearance by the same and the sample of

4554454

white 'the

Marte regel at most o'd area, area o'der dorme. Lieure acrecume al agrant most

WALLEST T

Ma il houses

Piz strenge ognora. Cali tu gli mili attività limpeto tal non vidi in mai; di tanto Messo affrontabil, che di gnya è tiglio. Sceglier partito è fiuroa.

41//110

Nerone, a tor per ora egui tumulto.

Ei t'è mestier l'uccidermi, o l'amarmi
L'uno, nè mai pur finger tu il patert.
L'altro brami, è gran tempo: coa tu dumpre,
Svenami; ardisci: o se da ciò l'istante
Fausto or non è, temporeggiar momenti

Pol. 111.



Ben puoi. La plebe credula, e ognor vinta Pur che deluso sia l'impeto primo, Per te s'inganni: è lieve assai; sol basta, Ch'io m'appresenti in placida sembianza, Come se in tuo favor tornata io fossi; Sol, ch'io mi finga tua. Così la calca Fia spersa tosto; ogni rumor fia queto. Tempo così di sguainar tua spada, E di segnar tue vittime t'acquisti.

#### NERONE

A Roma, io sì, te mostrerò: ma pria Chiarir voglio, se in Roma il signor vero Son io. — Tu corri, Tigellino, al campo; Tacitamente i Pretoriani aduna; Terribil quindi esci improvviso in armi Sovra gli audaci; e i passi tuoi sien morte Di quanto incontri.

### TIGELLINO

Io l'ardirò; ma incerto Ne fia l'evento assai. Feroce l'atto Parrà, col ferro il rintuzzar la gioja. E se in furor si volge? è breve il passo. — Mal si resiste a una città: supponi, Ch'io co'miei forti cada; in tua difesa Chi resta allora?

> NERONE È ver.... Ma, il ceder pure

### Parrebbe ....

#### TIGELLINO

Or credi a me: periglio grave Non far di lieve: il sol tuo aspetto forse Può dissiparli appieno.

### MEROME

Rimango a guardia. In nome mio tu vanne,
Mostrati lor: hen sai che sia la plebe;
Seco indugiar fia il peggio. A piacer tuo,
Fingi, accorda, prometti, inganna, uccidi:
Oro, terror, ferro, parole adopra;
Pur che sien vinti. Va, vola, ritorna.

### SCENA IV.

NERONE, OTTAVIA, SENECA

#### NEBONE

Seneca, e tu, guai se di uscir ti attenti Della reggia:... ma statti da me lungi, Ch'io non ti vegga. Iniqui voti intanto Fare a tua posta puoi; apera, desia; Già già si appressa anco il tuo dì.

SENECA

Lo aspetto.

### SCENA V.

### NERONE, OTTAVIA

#### NERONE

E tu, fia questo il tuo trionfo estremo; Godine pur; che breve....

OTTAVIA

Il dì, ma tardo, Anco verrà, che Ottavia a te fia nota.

### SCENA VI.

POPPEA, NERONE, OTTAVIA

#### POPPEA

Dimmi, o Nerone: al fianco tuo m'hai posta Sul trono tu, perch'io bersaglio fossi Alla insolenza del tuo popol vile? Ma che veggio? mentr'io son presa a scherno, Tacito, e dubbio, e inulto stai tu appresso Alla cagion d'ogni tuo danno? In vero Signor del mondo egli è Nerone! il volgo Pur la sua donna a lui prefigge.

AIVATTO

Hai sola

JEL : TE

E se pur vita chi me chivinere mana.
D'infamia a schielle prive. di ra i in second.
In mio pensier. Popuea. pratice sant.
Te voglio. Il variar in ter rii silico.
Tu sai qual sia delica. e trea mercere.
A chi n'è rea si delica. — Ma manante.
Io son, pur troppo. anche a treat second.
Tu, che si altera in tua viria il sant.
Tu, nè pur oni or sostener miei separti.

1771

Che ardisci tu? Del tuo signor rispetta. La sposa; trema....

POPPEA

SEBOSE

Eh! lascia. Ella ben sceglie

Il suo giudice in me: qual mai ne avvelle

Benigno più? qual potrei dare io pena A chi l'amor del mio Neron tradisce, Qual altra mai, che il perderlo per sempre? E pena a te, qual fia più lieve? il vile Tuo amor, che ascondi invano, appien ti fora Per me concesso il pubblicarlo: degna D'Eucero amante, degnamente io farti D'Eucero voglio sposa.

#### OTTAVIA

Eucero è velo

A iniquità più vil di lui. Ma teco Io non contendo: a ciò non naequi; ardita Non son io tanto....

#### NERONE

A chi se'omai tu pari? Te fa minor d'ogni più vile ancella Tua turpe fiamma: appien dal prisco grado, Dalla tua stirpe appien scaduta sei.

### AIVATTO

Tu meno assai mi abborriresti, s'io Scaduta fossi or d'ogni cosa; o s'anco Tu il pur credessi. Ma, se il vuoi, ti dono, Tranne sol l'innocenza, ogni mia cosa. — Crudel Neron, qual che tu sii, nè posso Cessar d'amarti, nè arrossirne: immensa Ben m'è vergogna in ver, rival nomarmi Di Poppea: ma nol son; mai non ti amava Content that words, i winds. Therefore his constant was the content of the constant will be constant the constant of the const

.....

Period of on...

At most the at. It was ere a fewer.

Name or most than the most and the continuation, by man was most and the continuation of the annual at most and the continuation of the annual at most a most at most and the continuation of the annual at most a most and the continuation.

Mich., the . minor. here: was substituted Corre i. Telms was to instead, a manual.....

YERI NE

Com, taca, ratmatt., r ca u....

TO THE PARTY

ू सांज्याप

Merta coste del supur muni. Li oltrage.

Son le usute de re discope vane.

Se offendermi ella, o se presturie fede

Potessi tu, solo un de moti suo.

Panto sa avria. Che disse, ch'u non i sono.

Tu sai....

DITATIA

Tu il sui più ch'ech: ei lo sapria.



Se il trono un di perdesse: appien qual sei Conosceriati allora. — Ahi! perchè il trono, Sola cagion, per cui Neron mi abborre, Era mia culla? ah! chè non nacqui io pure Di oscuro sangue! a te spiacevol meno, Meno odiosa, e men sospetta io t'era.

### NERONE

Meno odíosa a me? tu sempre il fosti; . E il sei vieppiù: ma; omai per poco.

#### POPPEA

E s'io

Avi non vanto imperiali, nata Di sangue vil son io perciò? Ma, s'anco Il fossi pur, non figlia esser mi basta Di Messalina.

### OTTAVIA

Avean miei padri regno;
Noti ad ogni uomo i loro error son quindi:
Ma, degli oscuri o ignoti tuoi, chi seppe
Cosa giammai? Pur, se librar te meco
Alcun si ardisse, a Ottavia appor potría
Gli scambiati mariti? avanzo forse
Son io d'un Rufo, o d'un Ottone?

### NERONE

Avanzo

Di morte sei, per breve tempo. Omai Del tuo perire, incerto è solo il modo;

49

Ma nol cangi, che in peggio. — Esci; e frattanto T'abbian tue stanze: va, ch'io più non t'oda.

### SCENA VII

### NERONE, POPPEA

### SEROSE

Poppea, te meglio, e il tuo Neron conosci. Roma dovessi a fuoco e a sangue io porre, Meco il mio impero seppellir dovessi, Non ti fia fatto oltraggio più (tel giuro) Per cagion di costei; ne a me di mano Ella fia tratta mai. — Ti acqueta; in calma Ritorna; in me ti affida....

### POPPEA

Altro non temo,

7

Che di morir non tua....

#### SEROSE

Deh! cessa. Insorto Rapidamente è il rio tumulto, e ratto Disperderassi: all'opre anch'io mi accingo.— Secura sta: d'ogni tua ingiuria e danno Vendicator me rivedrai, fra breve.

Pol III



# ATTO QUARTO

### SCENA PRIMA

POPPEA, SENECA

POPPEA

Da me che vuoi?

SENECA

Scusa, importuno io vengo:

Ma, forse, io vengo in tuo vantaggio....

POPPEA

Or, donde

Tal cura in te dell'util mio? Mi fosti Amico mai, nè il sei? Cagion qual altra, Che di volermi nuocere?...

SENECA

Giovarti

Mai non vorrei, per certo, ove non fosse
Misto per or di Ottavia il minor danno
All'util tuo. Pietà della innocente
Illustre donna, amor del giusto, e lungo
Tedio d'ingrata vergognosa vita,
Parlar mi fanno: ad ascoltar ti muova
Tuo interesse, e null'altro.

Prevalue pasca, e i un vern pascare.

Al infelier pavinetti ii sena.

Vann ii l'arte della manne e i io

Tota ella stena de pasca missa.

It sugger ii susper ense trenen entre

Nerus vertenna l'itava de site vert.

Frens a tal manne l'itava de si l'itava.

E di Nerus terrine l'itava de si l'itava.

Fa ci ei di te su pascare transcrit.

Sans tata i verte. L'arte e i trene.

Perche a lui mute menual transcrit.

Ma, se un perchia, men especial si una.

Spenti e l'artere. L'artere si una.

Quella sinte sveri una Nerus nen sei della.

A ciu più l'arte più entre a morre.

3-1 PPE\_

Econ Name: principal.

SIFELL

THE PARTY

SCINE I

THE SE PURE . TEL.

Periodo; ed en a ma diverso.

E: YOU

Vieni, ed adrai...

#### MERONE

Che udir? fra poco anch'egli
La ragion stessa, che alla plebe appresto,
Udrà da me.—Ma? oh rabbia! ancor non cessa
Il popolar tumulto: i preghi chiusa
Trovan la via: verrà tra breve il ferro,
E sgombrerassi ampio sentiero. Acqueta
L'alma, o Poppea: domani al ciel risorte
Tue immagini vedrai: nel fango stesso,
Ma d'atro sangue intriso, strascinate
Vedrai le altrui.

### POPPEA

Che che ne avvenga, Roma
Sappia or da te, ch'io non ti ho chiesto sangue
Ad espiare il ricevuto oltraggio:
Benchè a soffrir grave mi fosse. Ardisce
Pur crude mire la ria plebe appormi:
E costui pure, il precettor tuo, m'osa
Ciò appor, bench'ei nol creda. Io; te mio primo
Nume, ne attesto: il sai, s'altro ti chiesi,
Che l'esiglio d'Ottavia. Erami duro
Vedermi innanzi ognor colei, che s'ebbe
Non lo mertando, il mio Neron primiera:
Ma, del suo esiglio paga, a'suoi delitti
Stimai, che pena ella ben ampia avesse,
Nel perder te: pena, qual io....

### NERONE

Parlar Seneca, e il volgo. A Roma uz uzz Chiaro farò, qual sia quest'idel suc.

SENECA

Bada, Neron; più che ingaman. : i inverenza atterrir: l'uno assai vone iest.
L'altro non mai.

BEHONE

Ma, di te pur un ben

Ad ingannaria io spesso: e a chi per en Arrendevole tu....

SEYE!

Correction Storage

Anch'io: ma in cure ii Jerse a mer-

FE1 ( \* 3

Vil servo....

· E \* E '.e

I in the second and the second of the second

12000

. ....

it t porte out mer.

#### SENECA

Infin che grida Di plebe ascolto, che il furor tuo crudo Col tuo timor rattemprano, t'è forza Soffrirmi ancora: e l'irritarti intanto Giova a me molto; e il farti udir sì il vero, Che al ritornar del tuo coraggio io cada Vittima prima: e, se me pria non sveni, Ottavia mai svenar non puoi, tel giuro. Io trar di nuovo, e a più furore, io posso La già commossa plebe; appien svelarle Io posso i nostri empi maneggi: io, trarti, Più che nol credi, ad ultimo periglio. — Io di Neron fui consigliero; e m'ebbi Vestito il core dell'acciar suo stesso. Io, vil, credei per compiacerti, o finsi Creder, (pur troppo!) del perduto trono Reo Britannico pria: quindi Agrippina D'avertel dato; e Plauto, e Silla, rei D'esserne degni reputati; e reo Di più volte serbato avertel, Burro: Ma, reo stimai me più di tutti, e stimo: E apertamente, a ogni uom, che udire il voglia In vita, e in morte, io'l griderò. Tua rabbia, Sbramala in me; securo il puoi: ma trema, Se Ottavia uccidi: io te l'annunzio; tutto Sovra il tuo capo tornerà il suo sangue. —

Dissi; e il dir m'importava. — A me in risposta Manderai poscia, a tuo grand'agio, morte.

### SCENA III

### NERONE, POPPEA

POPPEA

Signor, deh! frena il furor tuo....

Tai detti
Scontar farotti in breve. — Oh rabbia!... Oh ardire!
Finchè non giungon l'armi, io son qui dunque
Minor d'armi uomo? Or da ogni parte ho stretta
Di diversi rispetti: ad uno ad uno,
Costor che a un tratto io svenerei, m'è forza,
Con lunghi indugi, ad uno ad un svenarli.

POPPEA

Oh quai punture al cor mi sento! oh quanto Meco mi adiro! Io son la ria cagione D'ogni tuo affanno, io sola.

NERONE

A me più cara

Sei, quanto più mi costi.

POPPEA

È tempo al fine, Tempo è, Neron, ch' alto rimedio in opra Vol. III. Da me si ponga, poichè sola io 'l tengo.

Queta mai non sperar l'audace plebe,
Finch'io son teco. Ah! generosa prole,
Qual darle io pur di Cesari son presta,
Roma or la sdegna. Alla prosapia infame
Di egizio schiavo un dì pervenga, e meglio,
La imperial possanza. — Animo forte,
Qual non m'avrò fors'io, sveller può solo
Or da radice il male. — Ancor ch'io presti
Velo, e non altro, al popolar tumulto,
Che altronde vien, pure in mio core ho fermo,...
Ahì, sì, pur troppo!... e il deggio, e il voglio...

### NERONE

Ah! cessa.

Tempo acquistar m'era mestier con tempo; E già ne ottenni alquanto. Omai, che temi? Trionferemo, accertati...

### POPPEA

Deh! soffri,

Che s'io pure a'tuoi piedi ora non spiro,... L'ultimo addio ti doni...

#### NERONE

Oh! Che favelli?

Deh! sorgi. Io mai lasciarti?...

### POPPEA

A te che giova

Meco infingerti? appien fors'io non veggo,

Signor, che tu, sol per calmar miei spirti, Or di celarmi il tuo timor ti sforzi? Non leggo io tutti i tuoi più interni affetti Nel volto amato? occhio di donna amante, Sagace vede. — Attonito, da prima, Dalle insolenti popolari grida Fosti, al tornar di Ottavia; or, crescer odi L'ardire; onde atterrito....

#### NERONE

Atterrito io?...

### POPPEA

So, che il forte tuo core ognor persiste Nella vendetta: ma, son dubbj i mezzi: E intanto esposto a replicati oltraggi Rimani tu. Le irreverenti fole Per anco udir di un Seneca t'è forza: Ben vedi....

### NERONE

Atterrito io?

### POPPEA

Si; per me il sei: -

Nè in te potrebbe altro timor; tu tremi, Che il popolar furore in me non cada. — Amar potresti, e non tremare? Il tuo Stato mi è lieve argomentar dal mio. Del tuo periglio, e di tua immago io piena, E di me stessa immemore, ad un lampo Di passeggera pace, or non mi acqueto. Ai terror nostri io vo'dar fine, e trarre Te d'ogni rischio, a costo mio. Per sempre Perder ti vo', per conservarti il core Del popol tuo.

Ma che? mi credi?...

Ah! lascia:

Farti in tuo pro forza vogl'io: son ferma
Di abbandonare il trono tuo; sbandirmi
Di Roma; e, s'uopo fia, dal vasto impero.
Quella, che il volgo in seggio or vuole, in seggio
Donna rimanga, poichè il volgo è fatto
L'arbitro del tuo core: abbiasi il trono,
(Ma questo è il men) del mio Nerone ell'abbia
E il talamo, e l'amore.... Ahi me infelice!...
Così tu pace, e sicurezza avrai.—
Sollievo a me, s'io pur merto sollievo,
E s'io posso non tua restare in vita,
Bastante a me sollievo fia, l'averti,
Col mio partir, tolto ogni danno....

NERONE

Ai preghi

Del tuo consorte arrenditi; o i comandi Del tuo signor rispetta. A me non puoi, Neppur tu stessa, toglierti; nè il puote Umana forza, se il mio impero pria Non m'è teito, e la vita. All'ira immensa, Ch'entro il petto mi bolle, alla vendetta Ch'esser del tanta, janch'io lo veggio i mezzi Son lenti; e il pajen più: ma il venir tarda Nocque a vendetta mai?

#### POPPEA

Credi, a salvarti,
O a più tempo acquistar, giovar può solo
Il mio partir: vuoi, che sforzata io parta,
Mentre il posso buon grado? Il popol s'ode
Ciò minacciare; e la minor fia questa
Di sue minacce: a Ottavia altro marito
Sceglier pretende, e che con essa ei regni.
Sta il trono in lei; tu il vedi. Or, ch'io ti lasci
Scambiar Poppea pel trono? Ah! Neron, prendi
L'ultimo addio....

#### NERONE

Non più: troppo m'irrita....

E s'anco il di pur giunge, ove tu palma Abbi d'Ottavia, e della plebe a un tempo, Odio pur sempre ne trarrai, non poco. E allor, chi sa? ne incolperesti forse La misera Poppea. Quel ch'or mi porti Verace amor, chi sa se in odio allora Nol volgeresti, ripentito? Oh cielo!... A un tal pensier di tema agghiaccio. Ah lungi Io da te morrò pria;... ma intero almeno Così il tuo amor ne porto io meco in tomba...

NERONE

Basta omai, basta; in me già l'ira è troppa.... D'abbandonarmi ogni pensier deponi. E Roma, e il mondo, e il ciel nol voglian, mia Sarai tu sempre: a te Neron lo giura.

### SCENA IV.

TIGELLINO, NERONE, POPPEA

TIGELLINO

Viva Neron.

NERONE

Gli hai tu dispersi? spenti? Signor son io di Roma? — E che? tu torni Senza sangue sul brando?

TIGELLINO

Ancor di sangue

Tempo non è: ma ben si appressa, io spero. Pur, grand'arte esser vuole: io fei più grida Sparger fra 'l volgo: or, che ti appresti forse A ripigliare Ottavia; ov'ella possa D'alcune taccie di maligne lingue Purgar sua fama: or, che gli oltraggi insani

Fatti a Poppea, destato a nobil ira Aveano il cor d'Ottavia stessa; e ch'ella Di pace in Roma apportatrice riede, Non di scompiglio...

POPPEA

E crede il popol stolto,

Ch'io la di lei pietà?...

NERONE

Sempre arte, sempre?

Non ferro mai?

TIGELLINO

La men probabil cosa, Vera talvolta al popol pare. O stanco Fosse, o convinto, a queste varie voci, Ei rattemprò di sua ribelle gioja Il gran bollore in parte. Il di frattanto Si muore; e fian segnal funesto l'ombre Di ragioni ben altre. Già già taciti I pretoriani schieransi; proscritte Gia son più teste. Il nuovo Sol vedrassi Sorger nel sangue; e nel silenzio, quindi. Ma, se pur spento ogni tumulto affatto Doman tu vuoi; se a Lreve gaudio falso, Lungo terribil lagrimar verace Vuoi, che sottentri; ad evidenza piena Or t'è mestiero trar le accuse gravi Già intentate ad Ottavia: in altra guisa

Mai non verresti del tuo intento a fine. Tutti uccider non puoi...

NERONE

Men duol.

TIGELLINO

Ma tutti

Convincer puoi. L'ultima strage è questa, Ove adoprar l'arte omai debbi.

NERONE

Vanne,

Poich'è pur forza; e le intentate accuse Caldamente prosiegui. Andiam, Poppea; Vendetta avrem di quest'iniqua. Intanto Il dì verrà, che a compier mie vendette, Più mestier non mi fia l'altrui soccorso.

# ATTO QUINTO

# SCENA PRIMA

#### OTTAVIA

Ecco, già il popol tace: ogni tumulto Cessò; rinasce il silenzio di morte, Col salir delle tenebre. Qui deggio Aspettar la mia sorte: il signor mio Così l'impone. - Or, mentre sola io piango, Che fa Nerone? In rei bagordi egli apre La notte già. Securo stassi ei dunque? Si tosto? appieno?... E in securtà pur viva! Ma, a temer pronto, e a distemer del pari, Nulla ei più crede ad un lontan periglio: Di un tanto error, deh, non glien torni il danno!-Fra disoneste ebrezze, e sozzi giuochi Di scurril mensa, or (qual v'ha dubbio?) orrenda Morte ei mi appresta. Il fratel mio già vidi Cader fra le notturne tazze spento; Scritto in note di sangue a mensa anch'era D'Agrippina l'eccidio: ognor la prima Vivanda è questa, che a sue liete cene Pd. IIL

Imbandisce Neron; le palpitanti
Membra de'suoi. — Ma, il tempo scorre; e niuno
Venire io veggio,... e nulla so.... Del tutto
Seneca anch'egli or mi abbandona?... Ah, forse
Più non respira.... Oli cielo!... ei sol pietoso
Era per me.... Neron già forse in lui
Il furor suo... Ma, oh gioja! Eccolo, ei viene.

# SCENA II.

#### OTTAVIA, SENECA

#### OTTAVIA

Seneca, oh gioja! ancor sei dunque in vita? Vieni, o mio più che padre... E che? nel volto Men tristo sembri: oh! che mi arrechi?

#### SENECA

Intatta,

Godi, è pur sempre la innocenza tua.

Le tue tante virtù d'alcun lor raggio
Infiammato a virtude hanno i più bassi
Servili cori. Infra martíri atroci,
Fra strazj orrendi, le tue ancelle a un grido,
Tutte negaro il tuo supposto fallo.

Marzia fra loro era da udirsi: in fermo
Viril libero aspetto (e da far onta
A noi schiavi tremanti) in Neron fitti

Typelino, ir Nerme, at ata vice Mentior sum iva nomanio, e niem Li penerisa ranna, inni social Li ma santa mesta cuitando, sada Ella al tormenti, la fore spiraca.

UTTENTE

Miseral uni degra il miglior destino.... Ma ciò die suel A recomprar uno surgue. Avvi sangue, che basti.!

STREUM

Or, min the print, Scalers a Nerren tiese il versarus, bui trauto-Lustry ed once donde speed Unique. Che infamia trar tu ne dovresti, e morte. Encero stesso, benedire ei s'ode Il sao morire. Or giurumenti orrenti, Per cui sur testa agu informali Numi Coasacra: or spunde liberi e ferovi Detti, che attestan tua virtude; or giura Più a grado aver e funi, e punte, e scuri, Che l'oro offerto di calunnia in prosessi. Di Tigellino ei le promesse infami Chiare ad ogni uomo fa; lo ascoltan pieni D'inusitato orror gli stessi ferì Suoi carnefici, e quasi le lor mani Trattengon, mal lor grado. In fretta io vengo Il grato avviso a dartene.

OTTAVIA

Deh! mira,

Chi viene a me: miralo, e spera.

SENECA

Oh cielo!

# SCENA III.

TIGELLINO, OTTAVIA, SENECA

TIGELLINO

Il tuo signor ver te m'invia.

OTTAVIA

Deh! rechi

Tu almen mia morte? Or che innocente io sono, Grata sarammi.

TIGELLINO

Il tuo signor per anco
Tal non ti crede; e, ad innocente farti,
Non bastava il munir di velen pria
Eucero, e tutte le tue conscie ancelle,
Sì, che ai martír non resistesser: gli hai
Tolti ai tormenti, ma a te stessa il mezzo
Di scolparti toglievi....

OTTAVIA

Or, qual novella

Menzogna?...

TIGELLINO

Omai vieta Neron, che fallo Non ben provato a te si apponga. Or altra, Ben altra accusa or ti s'aspetta; e il reo, Non fra' martír, ma libero, e non chiesto, Viene a mercè.

> **OTTAVIA** Qual reo? Parla.

> > TIGELLINO

Aniceto.

SENECA

D'Agrippina il carnefice?

AIVATTO

Che sento!

TIGELLINO

Quei, che Neron d'alto periglio trasse: Fido era allora al suo signor; tu, donna, Traditor poscia il festi. Ei, ripentito, Vola or sull'orme tue; primo ei s'accusa; E tutto svela: ma non men sua pena Ne avrà perciò.

OTTAVIA

Quale impostura?...

TIGELLINO

Ei forse

L'armata, ond'è duce in Miseno, a un cenno



Tuo ribellar non prometteati? — E dirti Deggio a qual patto?

#### AIVATTO

Ahi! lassa me! Che ascolto? Oh scellerata gente! oh tempi!...

#### TIGELLINO

Impone

A te Nerone, o di scolparti a un tempo Dei sozzi amori, e de'sommossi duci, E degli audaci motti, e delle tante Tese a Poppea, ma invano, insidie vili, E del tumulto popolare; o vuole, Che rea ti accusi: a ciò ti dona intero Questo venturo dì.

#### **AIVATTO**

....Troppo ei mi dona. — Vanne, a lui torna: e pregalo, ch'ei venga Qui con Poppea. Narrar vo'solo ad essi I miei tanti delitti: altro non chieggo: Tanto impetrami; va. Dell'onta mia Lieta a gioir venga Poppea; l'aspetto.

## SCENA IV.

OTTAVIA, SENECA

SENECA

E che vaoi far?

AIVATTO

Morir; sugli occhi lero.

SENECA

Che parli?... Oime! tel vieterà, se il brami...

LIVATTO

E un sì gran dono da Neron vogl'io? — Ad altri il chieggo; e spero....

SENECA

Erami noto

Nerone assai; ma pur, nol niego, or sono D'atro stupor compreso. Ognor più fero Ch'altri nol pensa, egli è.

AIVATTO

- Senera, ad alta

Impresa, io te nel mio pensiero ho scelto. S'hai per me stima, amor, pietade in petto, Oggi men puoi dar prova. A me già fosti Mastro di onesta, e d'incorrotta vita; Di necessaria morte esser mi dei Or tu ministro.

#### SENECA

Oh ciel!... Che ascolto?... Morte D'impeto insano esser de'figlia?

OTTAVIA

A vile

Tanto mi hai tu, che d'immutabil voglia Non mi estimi capace? Or, non è forse Morte il minor dei minacciati danni? Ch'altro mi resta? di'. — Tu taci?

SENECA

... Oh giorno!

#### OTTAVIA

Su via, rispondi: altro che far mi avanza?

... Mi squarci il cor... Ma, poss'io mai sì crudo Esser da ciò?...

#### OTTAVIA

Saviezza in te fallace
Or tanto fia? Puoi dunque esser sì crudo
Da rimirarmi strazíata in preda
Della rival feroce, a cui mia vita
Poco par, se mia fama in un non toglie?
Lasciarmi esposta alle mal compre accuse
D'ogni ribaldo hai core? alla efferata
Del rio Nerone insazíabil ira?

#### SENECA

... Oh giorno infausto! Or perchè vissi io tanto?

I I I I I I I I

Ma, e che t'arresta?... e me pavenni.'.. Anciena. Forse hai speme?

> SEVELA Chi sal...

> > Tr. men in iem att-

Speri: Neron troppo encasa, ha ferma Tu per te stesso e certa a me noi mesta Sfuggir da las con vocantaria morre. Tu, fermo in cal. da men mi creal: e ni ami Tremendo ei m'e, in the sell ama allegra Queste misere mie caesa cara wend. Oh qual può farne crezio strazo, e s a Alle minacce, ai termenti cerressi Se per timor mi uscisse mai sei auri Di non commesso, ne pensant falla Confession mendace?... La lungui anni Uso a mirar d'appresso assai la morre. Tu stai securo: io non como l'esace Tenera ancoe, di coe mai fermo forse: Di delicate membra: a virtii 1-73 Non mai nudrita; e incontro a morte crucia Ed immatura, io debilinente armata: Per te, se il vuoi, fuzza possi o di v.ta; Ma, di aspettar la morte io non lo forza.

Vol. IIL

#### SENECA

Misero me! co'miei cadenti giorni
Salvar sperava i tuoi. Dovea la plebe
Udir da me le ascose, inique, orrende
Arti del rio Neron;... ma invano io vissi:
Tace la plebe; ed altro omai non ode,
Che il timor suo. Di questa orribil reggia
Mi è vietato l'uscire.... Oh ciel! chi vale
Contro empio sir, s'empio non è?

#### AIVATTO

Tu piangi?...

Me dall'infamia, e dai martír, deh! salva: Da morte, il vedi, ogni sperarlo è vano. Salvami, deh! pietade il vuole....

#### SENECA

E quando....

Io pur volessi,... in sì brev'ora,... or.... come?... Meco un ferro non ho; giunge a momenti Nerone....

#### AIVATTO

Hai teco il velen sempre: usbergo Solo dei giusti in queste infami soglie.

SENECA

Io,... con me?...

AIVATTO

Sì; tu stesso, altra fiata, Tu mel dicesti. I più segreti affetti Dei monation same to the teat.

Tenere a light a messent met.

Remember ich in a teo mit de tale.

Mar i megni, le ta manner a me sa ...

Necessia ta mesi men ten iem

Giorge de dia Persone a mano e semino.

E men tenimoni a me mo tur tura.

Di aver tenimon di manner m.

Mi accusara Norme e an mannina.

Morte diamare in im venna ...

ANT LA

Les Links

Quai strali di pietade a me saetti...

Per me il vervei... Ma..... i negamasti: it meni
Non ho veleno...

GTTATIA

Un fido anello? eccelo: il vagin ....

SESECA

A. 2502...

**OTTATIA** 

Invano... Io I tengo. Io ne so l'uso: ei morte Ratta, e dolce rinserra...

SENECA

Il ciel ne attesto...

Deh! ten prego,... mel rendi... Or, s'altra via...

Altra non resta. Eccolo schiuso.... Io tutta Già sorbita ho coll'alito la polve Mortifera....

SENECA

Me misero!...

AIVATTO

Gli Dei

T'abbian mercè del prezioso dono, Opportuno a me tanto... Ecco... Nerone A liberarmi... deh!... morte... ti... affretta.

# SCENA V.

NERONE, POPPEA, TIGELLINO, OTTAVIA, SENECA

#### NERONE

Cagion funesta d'ogni affanno mio,
Dalle mie mani al fin chi ti sottragge?
Chi per te grida omai? Dov'è la plebe?—
Ben scegliesti: partito altro non hai,
Che svelarti qual sei: far chiaro appieno
A Roma, e al mondo ogni delitto tuo;
Me discolpar presso al mio popol, darti,
Qual t'è dovuta, con infamia, morte.

SENEE7

Рис нем на раски. - и перестина . такие.

ATTASTA

Устоне, приня да не неографи: док.

Già il sorr state tra. il versi amot.

Data men son ienira pena o sessa.

FEELNE

Penal (Line less).

177.574

Entro me rese acce

Ga un tero 10800....

VELONE

Z jonge: ...

m) pas

IF THE MYVEC.

Narm. III m.

YELOYE

Jonate i reten. .. Ti menti.

THE LINE TO

Creder soi ien: severa marma....

TETELL

I THUSSA

Deluder guneila. e i in a ma. Ili Iea. Scampo ai giunti non megano.

OTTATES.

Il tosco in brever e to il velmir pietros

Ecco chi'l diede; anzi, a dir ver, gliel tolsi. Caro ei l'avrà, se nel punisci; io quindi Nol celo. Mira; in questa gemma stava La mia salvezza. Di tua fede in pegno, Il dì delle mortali nozze nostre, Tal gemma tu darmi dovevi.

#### NERONE

Il veggio, L'ultima è questa, e la più orribil trama, Per far che Roma mi abborrisca. Iniquo, Tu l'ordisti; ma or ora....

#### POPPEA

Alla tua pena Ti sottraesti, Ottavia; invan sottrarti Speri all'infamia.

#### AIVATTO

A te rispondo io forse? Tu, Nerone, i miei detti ultimi ascolta. Credimi, or giungo al fatal punto, in cui Cessa il timor, nè il simular più giova, Ov'io pur mai fatto l'avessi.... Io moro: E non mi uccide Seneca:... tu solo, Tu mi uccidi, o Neron: benchè non dato Da te, il velen, che mi consuma, è tuo. Ma il veleno a delitto io non t'ascrivo. Ciò far tu pria dovevi, da quel punto, In cui t'increbbi: eri men crudo assai

Nell'uccidermi allor, che in darti a dorna.

Che amarti mai, volendo, noi sapra.

Ma, ti perdono io tutto: a me perdica,

(Sol mio delitto, se il piacer ti tulpo,

Coll'affrettare il mio morir posò ore,

D'una intera vendetta. Io ben potea

Tutto, o Neron, tranne il mio occar. docarti:

Per te soffrir, tranne il miamia, tutto...

Niun danno a te fia per turname, io spero,...

Dal... mio... morire. Il troco e tuo: ta il godi:

Abbiti pace.... Interno al sanguaraso

Tuo letto... io giuro... di tota mai... venirae

Ombra dolente... a disturiar... tuti... sonni...

Conoscerai frattanto un di costei —

SELOSE

Più la conosco, più l'amo: e più sempre. Di amarla io giaro.

SESECA

In one i unimo sale

Questi detti le piantano: ella spira....
2022EA

Vieni; lasciam questa futesta sunta.

Andiamo: e sappea ce Roma torra, e il campo, Ch'io costei non urcisi: e in un pue s'eda Il delitto di Senera, e la morre.



# SCENA VI.

### SENECA

Te preverrò. — Ma l'altre età sapranno, Scevre di tema e di lusinga, il vero.

# TIMOLEONE TRAGEDIA

Ta. 111



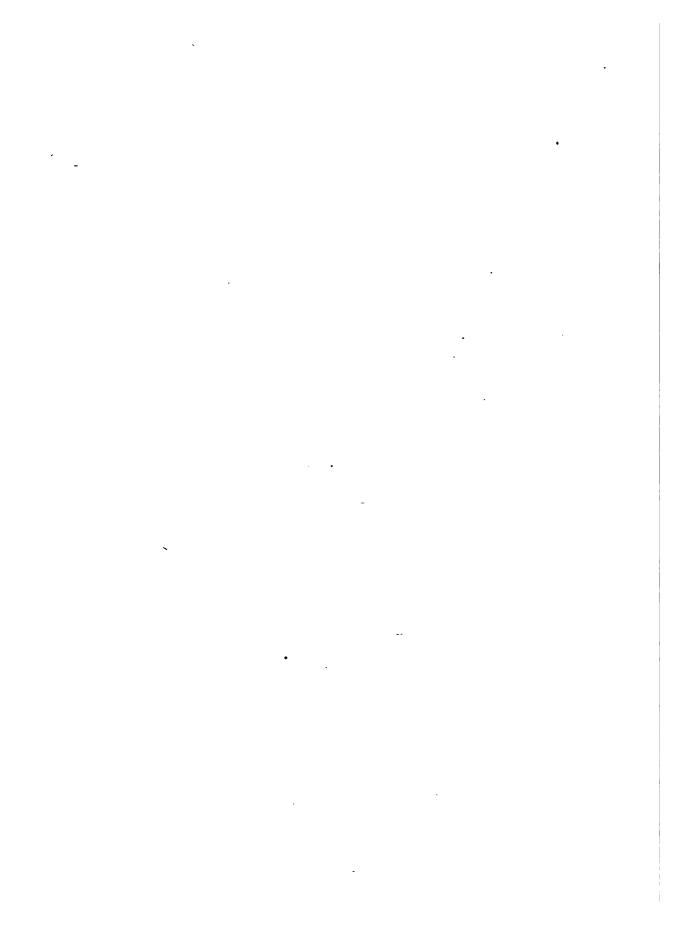

# AL NOBIL COMO

# PASQUALE DE-PAOLI

# PROPUGNATOR MAGNANIMO DE' CORSI

Lo scrivere tragedie di liberta nella langua d'un proper lo non libero, forse con ragione parra una mera unh tezza a chi altro non vede, che le presenta una. Mu chiunque dalla perpetua vicenda delle puisste argumenta le future, coà per avventura guidina una diena.

Io perciò dedico questa mia tragedia a von, vonne a uno di quei pochissimi, che avendo vden ben donita d'altri tempi, d'altri popoli, e d'altri, penune, varette quindi stato degno di navere, ed operare un un verpolo men molle alquanto del nostro. Sia varina per von non è certamente restato, che la vostra putrus non il ponesse in libertà, non giudu ando in l'onne d'anly quel suol fare) gli uomini dalla fortura, ma bensi dalle uppere loro, vi reputo pienamente degno di urbre i sensi di Timoleone, come quegli, che intenderli appieno purtete, e sentirli.

Parigi, 20 settembre 1788.

VITTORIO ALFIERI

# **PERSONAGGI**

TIMOLEONE.
TIMOFANE.
DEMARISTA.
ECHILO.

SOLDATI DI TIMOFANE.

Scena, la casa di Timofane in Corinto.

# TIMOLEONE ATTO PRIMO

# SCENA PRIMA

TIMOFANE, ECHILO

#### TIMOPANE

Echilo, no; se al fianco mio la spada Tinta di sangue vedi, a usar la forza Non sono io tratto da superbe voglie: Ma il ben di tutti a ciò mi spinge, e il lustro Di Corinto, che in me sua possa assida.

#### ECHILO

Sa il ciel, s'io t'amo! dai primi anni nostri Stretti s'eran fra noi tenaci nodi D'amistade, a cui poscia altri più santi Ne aggiungevam, di sangue. A me non sorse Più lieto dì, che quello, ov'io ti diedi L'unica amata mia germana in sposa. Oltre all'amor, di maraviglia forte Preso m'hai poi, quando inaudite prove Del tuo valor contro Pleóne ed Argo
Mirai, pugnando al fianco tuo. — Non puoi,
Nè dei tu star privatamente oscuro:
Ma, di Corinto le più illustri teste
Veggio da te troncarsi; e orribil taccia
Tu riportarne di tiranno. Io tale
Non ti estimo finor; ma immensa doglia
In udir ciò mi accora.

#### TIMOFANE

E duol men grave
Forse, in ciò far, me non accora? Eppure,
Se a raffermar nella città la pace,
Forza è tai mezzi usar, ch'altro poss'io?
Gli stessi miei concittadini han fermo,
Che pendessero ognor dal sol mio cenno
Ben quattro cento brandi. Alcune io mieto
Illustri, è ver, ma scellerate teste:
Teste, che a giusta pubblica vendetta
Eran dovute già; del lor rio seme
Gente assai resta, che gran tempo avvezza
A vender sè, la sua città, i suoi voti,
Va di me mormorando. Ostacol troppo
A lor pratiche infide è il poter mio;
Quindi ogni astio, ogni grido, ogni querela.

**ECHILO** 

Confusion, discordia, amor di parte, E prepotenza di ottimati, or quasi A fin ci han tratti, è vero. Omai qual forma Di reggimento a noi più giovi, io forse Mal dir saprei: ma dico, e il dicon tutti: Che mai soffrir, mai non vogliam tal forma, Che non sia liberissima. I tuoi mezzi A raffermar la interna pace, assai Più grati avrei, se men costasser sangue.

#### TIMOFANE

Per risparmiarne, anco talor sen versa.

Da infetto corpo le già guaste membra
S'io non recido, rinsanir pon l'altre?

De'più corrotti magistrati ho sgombra
Già in parte la città: tempo è, che al sonte
Di tanto mal si vada, e con più senno
A repubblica inferma or si soccorra
D'ottime leggi. Se tiranno è detto
Chi le leggi rinnova, io son tiranno;
Ma, se a ragion, chi le conculca, tale
Si appella, io tal non sono. Ogni opra mia,
Esecutrice è del voler dei molti:
Dolgonsi i pochi: e che rileva?

ECHILO

E pochi
Saran, se il fratel tuo, quel senza pari
Giust' uom, Timoleon, fra lor tu conti?
Più che se stesso ei t'ama; e assai pur biasma
Altamente i tuoi modi. lo creder voglio



Santo il tuo fin; ma, impetuoso troppo Tu forse, oprare anco a buon fin potresti Mezzi efficaci troppo: in man recarsi Il poter sommo, a qual sia l'uso, è cosa, Credilo a me, Timofane, di gravi Perigli ognora; e il più terribil parmi; Poter mal far; grande al mal fare invito.

#### TIMOFANE

Savio tu parli; ma se ardir bollente Alle imprese difficili non spinge, Saviezza al certo non vi spinge. In Sparta Vedi Licurgo, che sua regia possa Suddita fare al comun ben volea: Per annullar la tirannía, non gli era Da pria mestier farsi tiranno? Ah! sola Può la forza al ben far l'uom guasto trarre.

#### **ECHILO**

E forza hai tu. Deh, voglia il ciel, che a schietto Fin virtuoso ognor fra noi l'adopri!

# SCENA II.

DEMARISTA, TIMOFANE, ECHILO

#### DEMARISTA

Figlio, del nome tuo Corinto suona Diversamente tutta. Al cor lusinga Dolce pur m'e l'esseri maire. Il prode Già della patria fosti: udir mi diane. Per altra parte, in te suppue uon anune Mire private: duoimi, che in Carinta. Anco a torto abborrire un uom ti possa. Ansia, pur troppo, io per te vira.

TIMOFASE

O mades.

Men mi ameresti, se tu men temessi. Incontro a gloria perigliosa lo eserci: Ma tale è pur l'ufficio in non disonelle: Temer tu donna, e imperioler los.

DEWARISTA

W. e goda

Questa tua audace militar incerta:

Ne me privata cittailina in tenge;

Me, di due grandi muire, orane va mono

Più che bastante fora a me las grande.

Sovra ogni greca madre. Altro mon bramo,

Che a te veder Tumberne ai hanno,

D'accordo oprar col tuo valor uno semuo.

TIMOPASE

Timoleon forse in suo cor finera Non dissente da me; ma il passeggero Odio, che a nuove cose ognor tien dietro, Niega addossarsi; e me frattanto ei lascia Solo sudar nel periglioso arringo.

Vol. 111.



#### ECHILO

T'inganni in ciò; già tel diss'io: non lauda Egli il tuo oprar; se il fesse, avresti meno Nimici, assai.

#### DEMARISTA

Ben parli; ed a ciò vengo. Timoleone a te minor sol d'anni, Puoi tu sdegnarlo in ogni impresa tua Secondo a te? Dolcezza è in lui ben atta A temprar tuo bollore. In me già veggo Bieco volger lo sguardo orbate madri, Orfani figli, e vedove dolenti; In me, cagion del giusto pianger loro. Molti han morte da te: se a dritto uccidi, Perchè ten biasma il fratel tuo? se a torto, Perchè il fai tu? Loco a noi dia qui primo, Non la più forza, la più gran virtude. De'figli mici sulle terribili orme Si pianga, sì, ma dai nemici in campo; Di gioja esulti il cittadin sui vostri Amati passi; e benedir me s'oda D'esservi madre.

#### TIMOFANE

In campo, ove dà loco Solo il valore, il loco a noi primiero Demmo noi stessi: infra ozíose mura Di partita cittade invidia armata Di calunnie e di fraudi il loco primo, A chi si aspetta, niega. A spegner questo Mortifer'angue ognor, pur troppo! è forza, Che breve pianto a più durevol gioja Preceda; e gloria con incarco mista N'abbia chi I fa. Mi duol, che il fratel mio, Più merco io gloria, meno amor mi porti.

DEMARISTA

Invido vil pensiero in lui?...

TIMOPANE

Nol credo;

Ma pur....

**ECHILO** 

Ma pur, niun'alta impresa a fine Condur tu puoi, se caldamente ei teco Senno e man non v'adopra.

TIMOFANE

Or, chi gliel vieta?

Mille fiate io nel pregai: ma sempre Ritroso ei fu. Secondator, nol sdegno; Ma sturbator, nol soffro.

DEMARISTA

E fia, ch'io soffra, Ch'ei d'un periglio tuo non entri a parte; O che palma tu colga ov'ei non sia? Echilo, a lui, deh, vanne; e a queste case, Ch'ei più non stima or da gran tempo stanza



Di fratello e di madre, a noi lo traggi. Convinceremlo, od egli noi; pur ch'oggi Solo un pensiero, un fine, un voler solo, A Demarista e a'figli suoi, sia norma.

# SCENA III.

#### DEMARISTA, TIMOFANE

#### TIMOFANE

Forse ei verrà a'tuoi preghi; ai replicati Miei, da gran pezza, è sordo: ei qual nemico Me sfugge. Udrai, come maligno adombri Ogni disegno mio d'atri colori.

#### DEMARISTA

Timoleon la virtù viva è sempre.

Già tu non odi in biasmo tuo tal laude:

Madre a figliuol può d'altro figlio farla.

Ne giovi udir, perch'ei ti sfugga. Ei t'ama;

E ben tu il sai: col prematuro suo

Senno talora ei ricopría gli eccessi

De' tuoi bollenti troppo anni primieri;

Ei stesso elegger capitan ti fea

De' Corintj cavalli: e ben rimembri

Quella fatal giornata, ove il tuo cieco

Valor t'avea tropp' oltre co'tuoi spinto,

Ed intricato fra le argive lance:

Chi ti sottrasse da rovina certa Quel fatal d.: Con suo periglio grave Non serbò forse, ei solo, a'tnoi l'onore, La vittoria a Corinto, a te la vita?

#### TIMOFANE

Madre, ingrato non sou; tutto rammento. Si, la mia vita è sua; per lui la serbo: Amo il fratel quanto la gioria: affronto Alti perigli io solo; egli goderne Potra poi meco il dolce frutto in pace; Se il pur vorrà. Ma, che dich'io? lo stesso Ei non è più per me, da assai gran tempo. I più mortali miei nemici ei pone Tra i più diletti suoi. Quel prepotente Archida, iniquo giudice, che regge A suo arbitrio del tutto or questo avanzo Di magistrati, ei, che gridando vammi Di morte degno, in suon d'invidia, e d'ira; Egli è compagno indivisibil, norma, Scorta al fratello mio. — Perchè la vita Crudel serbarmi, se m'insidia ei poscia Più preziosa cosa assai; la fama?

DEMARISTA

Non creder pure, che a malizia, o a caso, Egli opri. Udiamlo pria.

TIMOFANE

Madre, lo udremo.



Me, mie sostanze, il cor, la mente, il brando, Deh! non vogliate disdegnar ministri.

#### TIMOFANE

Ben ti conosco, Echilo mio... Ma veggio Timoleon venir: seco mi lascia, Vo'favellargli a lungo; i sensi suoi Da solo a sol più m'aprirà fors'egli.

## SCENA II.

#### TIMOLEONE, TIMOFANE

#### TIMOFANE

Fratello, al fin qui ti riveggo; in questi Lari, pur sempre tuoi, benchè deserti Duramente da te. Mi duol, che i cenni Sol della madre, e non spontanea tua Voglia, al fratel ti riconducan oggi.

TIMOLEONE

Timofane....

#### TIMOFANE

Che sento? or più non chiami
Fratello me? tel rechi forse ad onta?

TIMOLEONE

D'una patria, d'un sangue, d'una madre,
Timofane, siam nati: a te fratello,

Finora io'l son, ma tu, fratel mi nomi.

#### TIMOFANE

Ah! qual mi fai non meritata, acerba Rampogna?... In qual di noi l'ira primiera Nascea? Che dico? ira fra noi? tu solo Meco adirato sei. Tu mi sfuggisti: Tu primo fuor delle materne case Il pie portasti: a rattenerti io forse Preghi non adopeai, suppliche, e pianto? Ma tu, prestavi alle calunnie inique, Più che a mie voci, orecchio. All'ire tue Non ira io, no: dolcezza, amor, ragioni Iva opponendo, invano. - Or vedi, in quanta Stima ti tengo: a lieta sorte in braccio Mi abbandonavi tu; quindi in me speme, Anzi certezza, accolsi, che sostegno Io t'avrei nell'avversa: intanto andava Sperando ognor di ra Holcirti, e a parte Pur farti entrar del mio giojoso stato....

#### TIMOLEONE

Giojoso? Oh! che di'tu? Deh! come ratto, Da ch'io più non ti vidi, oltre ogni meta Scorso hai lo stadio insultator di regno! Spander sangue ogni di, giojoso stato?

#### TIMOFANE

Ma, tu stesso, i cui giorni eran pur sempre Di giustizia splendor, lume del vero, Non m'hai tu dato di giustizia il brando? Non mi ottenesti quel poter ch'io tengo, De'miei servigi in guiderdon, tu stesso? Qual forza è dunque di destin sinistro, Che ognor nomar tirannico fa il sangue Sparso da un sol; giusto nomar quant'altro Si dividono in molti?

#### TIMOLEONE

Odi. — Cresciuti

Insieme noi, l'un l'altro appien conosce. Ambizion, che di obbedir ti vieta, Aggiunta in copia a bollentissim'alma, Che il moderato comandar ti toglie; Tal fosti, e in casa, ed in Corinto, e in campo.

#### TIMOPANE

Mi rimproveri or forse il don, cui piacque Al tuo saggio valore in campo farmi, Della vittoria e vita?

#### TIMOLEONE

Quel mio dono

Era dover, non beneficio; e arrise
Fortuna a me in quel punto. Or, non far, ch'io
Pentir men debba. Io mai guerrier più ardente
Di te non vidi; nè Corinto un duce
Più valoroso mai di te non ebbe.
Ma quando poscia a cittadine risse
Fu creduto rimedio, (e d'ogni danno
Era il peggior) l'aver soldati in arme,

E perpenni sou ess element dans.
Se al mempiosi ombre en in sceliu.
Se al militar mesti i cuil comando.
Caleva in tel non in minutar ta ialio.
Ji non terra cu oma em tropia i tarm.
Lei mor franc più difficiente di stesso.
Che d'un concettadino altre no isser.
Me d'un concettadino altre no isser.
Me d'un concettadino altre no isser.
L'err a patra più te in cur in empoya
levada, no sa dei tiu distri o panis.

#### 

Me herri e mei um en i ma ion auct. Non en e me consigia annual ouce. Se m i voer e e a l'arde en i senia. Admervant, il me renevalant.

#### TIP (CITY)

Sa che frando, i è ne emior i esimi.

Mal le nisnime, ai uni modi, or meri.

Ti sianno — Ili, che ti ti, e mai non fosi.

A dem mie, tai fina di che essinto.

Eri è novelo nisoliti i diamino.

Cinti di guardie i gia privati nostro.

Alterno inspire con regae pintore.

Siperio in: sovre uni espeta evida.

Di timor mista niceppazion e espie.

Di questo issel, gia non ini min, ta miami.

Alterno tenens, ai vei signitati.



Chiusa ogni entrata; appresentarsi audaci, D'oro e di sangue sitibondi, in folla Delator empi; e mercenaria gente, E satelliti, e pianti, ed armi, e sdegni, E silenzio, e terror.... Ciò non vid'io?... E (pur troppo!) nol veggo? Esser mai questo Fero apparecchio orribile potea Il mio corteggio, mai? Ne uscíi, che stanza Di cittadin questa non era; e in core, Più ch'ira ancor, di te pietà ne trassi, E del tuo errore, e del tuo orgoglio stolto. Tuoi replicati falli assai gran tempo Iva scusando io stesso; e grandi, e plebe M'udían sovente asseverar, che farti Non volevi tiranno. Ahi lasso! io vile. Io per te fatto mentitore, io m'era Della patria per te traditor quasi; Ch'io conosceva appien tuo core. Io'l feci Per torti, ingrato, di periglio, e torre Tant'onta a me; non per aprirti strada A reo poter, ma per lasciartene una Al pentimento.

#### TIMOFANE

E ad un tal fine intanto Scegliesti in vece mia nuovi fratelli Fra' miei più aperti aspri nemici....

#### ATTO II.

#### TIMOLEONE

Ha scelto

I pochi amici della patria, in loro. Non perch'io t'odio, perch'io lei melt amo Son io con quelli; e per sespencier force Poiche distor tu non la von que alle Vendetta giusta, che alla patra oppresso Negar non pub boses ettacase. I primi Impeti regi in to freeze wer. which Pur troppo erral: per risperment. Long. Che a buce critt. Spetiere. . noine Spanier school Lorente, ce pre 📾 From a tight has a legge to be speed. Troppo tama: think a te in lead O'cre I siver a time . . . Listing in the the global and shows Ellelians, the care care. I. diminet of i =. Tiraling, & 1000 . Let



Infra tiranno e cittadin, da cui O ti è forza arretrarti, o a me fratello Cessar d'esser per sempre.

#### TIMOFANE

Archida parla

In te: pur troppo i sensi suoi ravviso!

# SCENA III.

# DEMARISTA, TIMOLEONE, TIMOFANE

#### TIMOFANE

Deh! vieni, o madre; tua mercè mi vaglia Del mio fratello a piegar l'alma alquanto....

#### TIMOLEONE

Sì, vieni, o madre; e tua mercè mi vaglia A racquistarmi un vero mio fratello.

#### DEMARISTA

Voi, l'un l'altro v'amate: or perchè dunque Sturbar vostra amistà?...

#### TIMOFANE

La troppo austera

Sua virtù, non de' tempi....

#### TIMOLEONE

Il desir suo,

Superbo troppo, e in ver de tempi degno; Ma indegno appien di chi fratel mi nasce. IINL -

La come sea trada del la come del la come

TIP :::: - =

Department a acute of the Convenient a series.

T:1 F1:1

Madre, ta i vedi e mm : me morri. Od., ialme some man, z: Come i ia somo di neme

PI L. . .

Ma, quante vote not i but lessons questa etta. Guardia

I magistrati compri....

TIMOLEONE

Or di': m'udisti

A magistrati iniqui antepor mai
Compri soldati, ed assoluto sire?
Per l'onor vostro e mio, supporti, o madre,
Voglio innocente ancora; e te men tristo,
Che impetuoso. A che l'oprar tuo incauto
Trar ti possa, nol vedi? io dunque luce,
Io fiamma or sono alle tenébre tue.
N'hai tempo ancora. Alta, sublime ammenda,
Degna di grande cittadin, ti resta;
Generosissim'opra.

TIMOFANE

Ed è?

DEMARISTA

Per certo,

Magnanim' opra fia, s'ella è concetta Entro al tuo petto generoso. Or, via, A lui l'addita.

TIMOLEONE

Il tuo poter, che reo Tu stesso fai coll'abusarne, intero Tu spontaneo il rinunzia.

TIMOFANE

-A te il rinunzio,

Se il vuoi per te.

TIBULTONI

Toltr & en l'na. zavela.

L'un fratelu. I a cittadin mo.

Tend ala parra i sur un me canace

Creder ma d vita. Sattr i tenesse

Privi ne iona e da grat tenna. Lensa.

Ci it inum ten apert meza....

京(面)ほどを

II THERE.

Che tormi incarci, che ca pii m. + cau. Soli i possoni i pii. Forza di erre-Creato ni inci erre- m. siaccu, u esse.

TIBULEUTE

E di legge to pari, ove meoreme Sand mercemene is di forza aratu:

**可见100元7**至

Vun dunque mesme al m cesa esporm.
Al nyida, ala ranna, ala ventetta
U Archida e d'atra, a par d'in, naign.
Cui sa rafresa i los timores

**空間における** 

الماضالات

Si d'innocenze, e non d'agness + vent.
Del times d'aire al nu non las, de magne.
Non sel che rent ove ni i si, non son D'Archela l'ère na i furue d'auti.
Tendi— est i mut.

Fa III

#### TIMOLEONE

#### DEMARISTA.

Che ascolto? Oimè! fra voi Di discordia si accende esca novella, Mentr'io vi traggo a pace? Ahi lassa!...

TIMOFANE

Madre,

Con lui ti lascio. Ei, di tropp'ira caldo, Meco per or contender mal potria.— Sia qual si vuole il parer nostro, od uno, O diverso, dal cor nulla mai trarmi Potrà, che a te son io fratello vero.

# SCENA IV.

# DEMARISTA, TIMOLEONE

#### TIMOLEONE

Odi miracol nuovo! Ei, che la stessa Ira fu sempre; ei, che, più ch'Etna, bolle Entro il fervido cor; maestro il vedi Del finger già: della sua rabbia è donno, Or che incomincia nel sangue a tuffarla.

DEM ARISTA

Figlio, ma in ciò preoccupata troppo, La tua mente t'inganna.

TIMOLEONE

Ah! no: la vista

Preoccupata hai tu; nè scorger vuoi

DEWARITE

E ognora il sei; credica...

TIMOLETTE

ATTAC TO THE

Dei, quanto me, la vera pura e pera.
Riacquistarla dobbiam acu: gran marrie.
Al mio fratel voi toere: ai lamo i pera.
Più di me stesso, e ai par ti re. He marrie.
Tu in lui puoi molto; e i ter recorre.
Al necessario e in un magnatum en.

DEMARITE

A ritornar privato?

TIMILE.12

A timber when

E cittadino; a torsi il mercani
Odio di tutti; a rintramare e prome
Orme smarrite di virta nerce
A tornarmi fratchici en di per tale
Già già più nol ravviso, inventi manore
Madre, ti fai: qui rerta tora estra
S'io non la porto, inica amerca estra
Vivete voi: voi di formati
Spirate altrame

Ardir qui tutto applaude; odi le stragi
Nomar giustizie: i più feroci oltraggi,
Dovuta pena; il prepotente oprare,
Provida cura. Del rio vostro ostello
Uscite; udite il mormorar, le grida,
Le imprecazion di tutti: i cuor ben dentro
Investigate; e nel profondo petto
Vedrete ogni uom l'odio covar, la vostra
Rovina; ognun giurarvi infamia e morte;
Cui più indugia il timor, tanto più cruda,
Atroce, intera, e meritata, debbe
In voi piombar, su i vostri capi....

DEMARISTA

Ah figlio!...

Tremar mi fai....

#### TIMOLEONE

Tremo per voi sempr'io.

Di me pietà, di lui, di te, ti prenda.

A tale io son, ch'ogni sventura vostra

Più mia si fa: ma della patria a un tempo

Ogni offesa a me spetta. Il cor mi sento

Fra tai duo affetti lacerar; son figlio,

Cittadino, fratello: augusti nomi!

Niun più di me gli apprezza, e i dover tutti

Compierne brama: ah! non vi piaccia a prova

Porre in me qual più possa. Io Greco nasco;

E, Greca tu, m'intendi. — Al fero punto

I essent event som, mora memo.
No voi press, or it pressur, minute.
Findie una ania, e qua memo a perio

On the Domen is the Francisco and a second of the material of the second of the second

739 (LZ.) FI

HE COME THE THE TABLE

E i permai in f e in die mine. E departissi i minimisso mine. Facili minimi even die in inc. in som Comporte ii mee in more die em Viver di minimi minimi accesso di dismini. A permai per emisso.

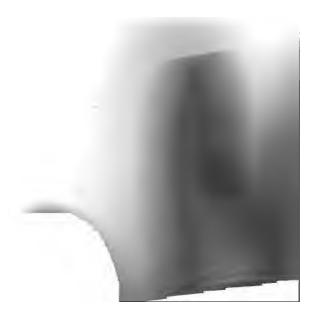

# ATTO TERZO

# SCENA PRIMA

DEMARISTA, ECHILO

#### ECHILO

O madre di Timofane, ben tempo È che ti dolga un cotal figlio: al fine Ignudo ei mostra di tiranno il volto.

DEMARISTA

Che fu? dov'è, ch'io rintracciar nol posso?

E che? non sai?...

Non so; narra.

Per mano

D'infami suoi satelliti, la vita Ei toglie....

DEMARISTA

A chi?

#### 1 .E 1

NA WELL SELEN HERES

Lymna par a vine a serie.

Ne of main messes will be in which is series as and the in which is a series.

Let a very some sum letter as and a large series. I make a series.

Lumin a sou omain the masses.

Lumin a sou omain the mass.

Luminar is seen in his large.

Luminar is seen in his large.

#### TIME TOTAL

Edit tile im Tarri. I di tera Ori pat che prial lamma niva i men i pi Fa la puent i in eterno e ritta larse. Misera me ... Che mai larsi

#### ELE.LI

T - 10-7

Dovie il bucu deuni, e fel poner il manera Avvalorati. Ammenda ai suo nelluti. Non se qual vialidia, the a planar la silenta. Del suo fratelli, e il Carmui lassi. Ma pur, s'el cede, e il rio poser si spopial. Raggio per lai di spene anore su resta.

Timoleon, fratello gli è; pur troppo Congiunto e amico a lui son io: d'ingiusti Taccia ne avrem; pur forse ancor salvarlo.... Ma se indurito appieno ha il cor perverso Nella nuova tirannide di sangue, Trema per esso tu.

Che sento?

Io, cieco

Troppo finor su i vizj suoi nascenti, Fui dall'empie arti sue tenuto a bada. Benchè tardi, mi avveggo al fin, ch'è l'ora, Ch'io seco cangi opre, linguaggio, e affetti.

DEMARISTA

Deh! l'udiam pria.... Chi sa? forse.... Il tuo sdegno Io già non biasmo;... nè sì atroce fatto Difender oso;... ma ragion pur debbe Averlo spinto a ciò. Finor suo brando Nei cittadin più rei cadea soltanto:

Tremendo, è ver; ma sol tremendo a quelli, Ch'empj, biasmati, ed impuniti stanno, Perchè ogni legge al lor cospetto è muta:

Tal fu finora; il sai....

ECHILO

Donna se l'odi, Temo, che udrai ragion più scellerata, Che non è il fatto.

DEMARISTA Eccolo.

# SCENAII.

# TIMOFANE, DEMARISTA, ECHILO

#### DEMARISTA

O figlio; ... Ahi lassa!...

Che festi, o figlio? A confermarti taccia
Di tiranno, tentare opra potevi
Peggior tu mai? ne freme ogni uom; per sempre
Tolto ti sei del tuo fratel l'amore.
Ahi lassa me! chi può saper qual fine
Uscir ne debba?... Il tuo verace amico,
Echilo, anch'ei ne mormora: ne piange
La tua madre pur anco. Ahi! che pur troppo
È ver, pur troppo! perigliosi e iniqui
Disegni covi, e feri rischi affronti;
La benda, ond'era a tuo favor sì cieca,
Mi togli al fin tu stesso.

#### TIMOFANE

Onde l'immenso

Tuo duol? perchè.' qual fe ne torna danno?

D'amistade, o di sangue Archida forse

T'era stretto? Ben vedi, or del non tuo

vol. III:

Dolor ti duoli.

DEMARISTA

A me qual danno? Quanti

Tornar ten ponno....

**ECHILO** 

E assai tornar glien denno.

DEMARISTA

E liève danno il pubblic'odio nomi, Quand'io teco il divido? e il tremar sempre Una madre per te? d'altro mio figlio L'odio acquistar per te? fra voi nemici In eterno vedervi?...

#### TI MOFANE

E voi pur odo,
Benchè non volgo, giudicar col volgo?
Tu co' tuoi detti, io colla mano imprendo
A cangiare il fratello. Archida avria,
Finch'ei spirava aure di vita, in lui
Contro me l'odio, e l'ira ognor trasfuso:
La miglior parte ei de' fraterni affetti,
Sì, m' usurpava. Al fin mi parve questo
Sol, fra'suoi tanti, il capital delitto.

ECHILO

Integro troppo, e cittadino, egli era; Questo è il delitto suo. — Ma tu, pensasti, Che alla patria non spenta ancor rimane Timoleon? ch'Echilo resta?... Ahi folle!... Dell'inversione i qua manera - mania.

L'anti dell'inversione a seri il la tronca.

E'i instituti di meni di tronca anno.

Mi sventi e tronca di manera anno. Il manera di manera a propossione anno.

Conti dei administra a propossione il manera.

Aspert mentare di tronca mentara.

Miranta forti seri di.

TIP ---

Non campa it was amore made a test.

Gir victor, or anyth here were test, test.

E a rangulature a me i tribet, anno.

Ogni menta terro. He mut til-due.

I the someth mente ma anore the test.

Rightstender, or it is believe that.

Quantità del mante, annore del la compania.

Che mante iven trans a larger a mi tentro tata...

Chin mon y since a talente a mi tentro tata...

35T.1 - T.

Otiesa in som per inner me....

I 'I '...

Tu inoffendial per a series series

DEMARKS

Son madre....

ECHILO

Di Timofane.

DEMARISTA

D'entrambi....

ECHILO

No, di Timoleon madre non sei.

DEMARISTA

Tu l'odi?... Ahi lassa me!...

TIMOFANE

Lascia, ch'io solo

Primiero affronti del fratel lo sdegno,
Pria che tu l'oda. A te fia duro troppo
L'ascoltar sue rampogne. Io ti prometto
Di trar costoro al parer mio: niun danno
È per tornarne a loro: e, suo mal grado,
Vo', che con me Timoleon divida
Il mio poter, che omai securo io tengo.
Da me, tu per te stessa, non dissenti:
Te non governa amor di patria cieco:
Ami i tuoi figli tu. Per or, mi lascia:
Forse verranne a me il fratello; io il voglio
Convincer prima: a parte poscia in breve
Tu tornerai di nostra gioja.

ECHILO

Ah! ch'egli

Si arrenda a te, tanto è possibil, quanto Ch'io mi t'arrenda.... Or, di': s'ei non si piega, Fermo sei di seguir tua folia impresa? Pensaci; parla....

#### DEWALISTA

Echilo.... Orme..... ch'io sento Al cor presagio orrible.... Deni ingho, Ten priego: aimen non muover passo omai, Ch'io pria nol sappia.

#### TIMOFANE

A te il prometto: or vanne:
Nulla imprender voglio, senza il tuo assenso:
Vivi secura: io il giuro. Hio in me certezza
D'annunziarti in irreve miterna pace,
Stabile al par della grandezza esterna.

# SCENA III

#### TIMOFANE, ECHILO

#### ECETLO

Timoleon più maschio aiquanto ha il petto: Nol vincerai, come coste,, gia vinta Da sua donnesca ambizione.

#### TIBUTANE

I mezzi

Di vincer tutti, in me stan tutti: il credi:

LCEILO

Or parli al fin; questo è linguaggio all'opre



- 4

Concorde appien. T'ho per men vile almeno, Or che favelli, qual tiranno il debbe. Or io, qual debbe un cittadin, favello. Espressamente a rinunziarti io venni L'amistà tua. Nè duole a me, che m'abbi Deluso tu: se avessi io te deluso, Dorriami assai, ch'uom veritier son io.

#### TIMOFANE

Io non rompo così d'amistà santa
Gli alti vincoli antichi.— Echilo, m'odi.—
Mal tuo grado, convincer io ti posso,
Che in me non era ogni virtù mentita,
E che può unirsi al comandar drittura.
Se il mio pensier, di voler farmi primo,
Ti tacqui ognor, s'anco il negai, negarlo
Dovev'io a te; tu non mel creder mai.
Uom lasciò mai sovrana possa? Errasti
Forse tu allor che mi ti festi amico,
Mentre aggiungendo io possa a possa andava:
Ma, non men erri in questo dì, se cessi
D'esserlo, or quando è il mio poter già tanto.

#### **ECHILO**

D'Archida dunque il sangue a me dovea Manifestar l'atroce animo tuo, Cui finor non conobbi? E fia pur vero, Ch'empio tanto tu sii?... Ma, oh ciel, s'io cesso D'esserti amico, a te rimango io pure Ancor congiunto.... Ah! sì; per la diletta Mia suora, a te non vile; per que'figli Teneri e cari, ond'ella ti fe' padre: Ten prego, abbi di lei, di lor pietade, Poichè di te, di noi, non l'hai. Corinto Non, qual tel pensi, ancor del tutto è muta: Breve pur troppo a te la gioja appresti, A noi pianto lunghissimo. Deh! m'odi.... Mira, ch'io piango; e per te piango.— Ancora Reo tant'oltre non sei, che ostacol nullo Più non ravvisi; nè innocente sei, Da non temerne alcuno. Assai più stragi Mestier ti fan, pria che davver qui regni; E atroce cor, quanto a ciò vuolsi, ah! forse Non l'hai.... Tu il vedi; come ad uom ti parlo; Che in petto, parmi, ancor favilla alcuna D'uman tu serbi. Dal cessar di amarti All'abborrirti, è più d'un passo;... e forte Mi costa il farlo.... A ciò, deh! non sforzarmi.

#### TIMOFANE

Ottimo sei; non fossi tu ingannato! Non t'amo io men per ciò.— Ma, venir veggio Timoleone....

# SCENA IV.

# TIMOLEONE, ECHILO, TIMOFANE

#### TIMOFANE

Una parola sola,

Deh! mi concedi; ch'io primier ti dica:

Dirai tu poi....

#### TIMOLEONE

Tiranno almen non vile

Credeva io te; ma vil, sei quanto ogni altro.

Ahi, stolto io troppo! havvi tiranno al mondo

Di cor non vile? — All'uccisor sublime

D'ogni buon cittadino, arreco io stesso

Un dei migliori che rimangan: vive

Archida in me; delitto inutil festi;

Corinto intera in me respira, in questa

Forte mia, fera, liberissim'alma.

Me, me trafiggi; e taci: a dirmi omai

Nulla ti avanza; a uccider me ti avanza.

#### TIMOFANE

Or, d'un tiranno i nuovi seusi ascolta.—
Questa mia vita è dono tuo; tu salva,
Fratel, me l'hai; tu la ripiglia: armate
Guardie al fianco non tengo: ecco il mio brando:
Vibralo in me. Mira, ancor nudo il petto

Porto; non vesto ancor timida maglia; Securo io stommi, al par di te.— Che tardi? Ferisci, su. L'odio, che in sen tu nutri Contro a'tiranni, entro il mio sangue or tutto Sfogalo tu: se il tuo giust'odio io merto, Io non ti son fratello.— Il poter mio, Niun uomo al mondo omai può tormel: solo Puoi tu la vita, e impunemente, tormi.

#### TIMOLEONE

No, non terrai tu la esecrabil possa, Se non uccidi me. Già tu passeggi Alto nel sangue; or resterai tu a mezzo? Oltre ti spingi: di Corinto al trono Per questo solo petto mio si sale: Altra via qui non è.

#### TIMOFANE

Già mi vi seggo,

E illeso stai. La mia città, mie forze,

Tutto conosco; e già tropp'oltre io giunsi,

Per arretrarmi. A me non v'ha qui pari,

Altri che tu. Mi fora infamia espressa

Minor rifarmi de'minori miei;

Ma di te, il posso; e dove il vogli, io'l voglio.

Qui libertade popolar risorta

Non si vedrà, mel credi. A te par reo

Il governo d'un sol; ma se quell'uno

Ottimo fosse, il regger suo nol fora?



Quell'un, sii tu; de'miei delitti godi; Corinto in te, quant'io le tolsi, acquisti; Io pregierommi d'esserti secondo.

#### TIMOLEONE

Tuoi scellerati detti al cor più fera
Punta mi son, che nol saría il coltello,
Con cui tu in libertade Archida hai posto.
Uccidi tu; ma ad uom, che Greco nacque,
Non insegnar tu servitù, nè regno.
Passeggere tirannidi a vicenda
Macchiato, è vero, ogni contrada han quasi
Di questa terra a libertà pur sacra:
Ma il sangue ognor qui si lavò col sangue;
Nè acciar mancò vendicator qui mai.

#### TIMOFANE

E venga il fero traditore; e in petto
A me pur piombi: ma, finch'io respiro,
Vedrà Corinto e Grecia, esser non sempre
Rea la possa d'un sol: vedrà, che un prence,
Anco per via di sangue al trono asceso,
Lieto il popol può far di savie leggi;
Securo ogni uom; queto l'interno stato;
Tremendo altrui, per l'eseguir più ratto;
Forte in se stesso, invidíato, grande....

#### TIMOLEONE

Oh! che insegnar vuoi tu? Dei re gli oltraggi Noti non sono? e i dolorosi effetti

Non cen mostra ogni di l'Asia avvilita? Pianta è di quel terrenc: im si allima: Ivi fa l'uom men en man: il qui sterpata. Pari fa i Greci ai Numa. Il popoli primo Siam della terra noi. — Di & che speri? D'esser tu re dai tanti altri diversol' -Già sei nemico, e il sarai piu sempre, D'ogni nom, ch'or mo sa: d'ogni virtude Invidioso sprezzator: temesta. Adulato, abborrito, atra minas. Insoffribile a te: di mercir muie Avido ognor, ma continto in te stesso, Che esecrazion sal merci. In con, tremante; Mal securo nei voito: eterna preda Di sospetto e paura, eterra wee Di sangue e d'ora, sazara ten mai; Privo di pare, che ad ogni uom tu togli; Non d'amista congratto, un di sangue A persona del mondo; a infami uduavi Non libero signoe: primo di tutti, E minor di ciascuro.... All' trema; trema: Tal tu sarai: se tal pur que tunt mi.

Ah! no; più caldi mai, ne mai più veri.
Forti divini detti in con mortale.
Mai non spiro di libertade il Nume.
Già del furor, che lui trasporta, ho pieno.

ECMILO



Invaso il petto. E tu, pur reggi, o crudo, Alla immagine viva, e orribil tanto, Della empia vita, in cui t'immergi?

#### TIMOFANE

- Ah! forse,

Voi dite il vero. — Ma non v'ha più detti, E sien pur forti, che dal mio proposto Svolger possanmi omai. Buon cittadino Più non poss'io tornare. A me di vita Parte or s'è fatta la immutabil, sola, Alta mia voglia, di regnar.... Fratello, Tel dissi io già corregger me sol puoi Col ferro: invano ogni altro mezzo....

#### TIMOLEONE

Ed io

A te il ridico: non avrai mai regno, Se me tu pria non sveni.

#### ECHILO

E me con esso.

All'amistà, ch'ebbi per te, già sento Viva in me sento, ed ardente, ed atroce Sottentrar nimistà. Mi avrai non meno Duro, acerbo, implacabile nemico, Che prode amico vero sviscerato Mi avesti un dì. Nè a te son io, ben pensa, Com'ei, fratello. — Io, del tiranno in faccia, Qui intanto a te, Timoleone, io giuro

Fede eterna di sangue. Ogni inaudito Sforzo far giuro per la patria toco: E se sia vana ogni nostr'opra, ad essa Ne un sol momento sopravviver giuro.

Deh! mira, insano; or se counto imprende Chi già ti fu sincero amico, e stretto T'è aucor di sangue, che faran tanti altri Oltraggiati da te.

Amici aver; ma non vi curo avversi. Della patria campioni generosi, Adopratevi omni per essa dunque.

# SCENA V.

TIMOLEONE, ECHILO

Ahi sconsigliato, miscro fratello! Te potessi salvar, com so son certo Di salvar la mia patria!

Mercenarj ei si affida; ei sa, che altr'armi Or da opporte alle sue non ha Corinto,

#### TIMOLEONE

Con quest'ultimo eccidio, è ver, ch'ei sparse
Terrore assai di sè; ma in mille doppj
L'odio ei si accrebbe; e non è tolto a tutti
L'animo, il core, e la vendetta. Han chiesto
Già per segreto messo ai Micenéi
Pronto soccorso i cittadini; in parte
Già i suoi stessi satelliti son compri.
Misero! ei colto ai propri lacci suoi
Sarà, pur troppo!... Ah! se rimedio ancora!...
Ma tolto ei m'ha l'amico, e, più gran bene,
La libertà,... Ma pure,... ei m'è fratello;
N'ho ancor pietà.... Se alcun piegarlo alquanto....

**ECHILO** 

Il potrebbe la madre, ove non guasto Serbasse il cor: ma troppo....

#### TIMOLEONE

Udrammi anch'essa

Or per l'ultima volta. Io volo pria
A supplicar gli amici miei, che solo
Dato gli sia di questo di l'avanzo,
Tempo a pentirsi; e tosto riedo; e nulla,
Perch'ei si cangi, d'intentato io lascio:
Preghi, terror, pianti, e minacce, e madre.—
Deh! tu pur vieni; e ritroviam tai mezzi,
Per cui sovra il suo capo si sospenda
Per ora in alto il ferro, e in un non n'abbia

La patrie denne e mi mini estreni Ili compositi e i amer cui vendami: Ma se mai para, minim sina viti— Prospende, torre de ser missioni.

# ATTO QUARTO

# SCENA PRIMA

#### DEMARISTA, TIMOLEONE

#### TIMOLEONE

Del tuo senno a raccorre io vengo il frutto. Da ch'io più non ti vidi, Archida solo Svenato cadde: il tuo garrir gran freno Posto ha finora al tuo superbo figlio: Or, certamente, rammollito, e affatto Cangiato il cor tu gli hai: ciò che non féro Gl'inefficaci detti miei fraterni, Le universali grida, il comun pianto, Le rampogne amichevoli, e i rimorsi Cocenti interni, al fin di madre il fanno I virtuosi ed assoluti preghi.

#### DEMARISTA

.... Figlio, sa il ciel, s'io caldamente all'opra Mi accingessi; ma scoglio havvi sì fermo Quanto il cor di Timofane? Del regno Gustato egli ha; nè preghi omai, nè pianti, Nè ragion, nè possanza havvi, che il cangi. Io teco ancor qui favellando stava, Ch'ei, lasciatine appena, a cruda morte Archida por facea. Che valser detti, Dopo tali opre? invan parlai; persiste Timofane vie più.... Deh! tu, che umano E saggio sei, cedi per or tu dunque A impetuosa irresistibil piena: Forse poi....

# Donna, a me favelli?

Ahi lassa!...

E se non cedi, or che fia mai?... Deh! m'odi. Vuoi tu vederlo ucciso? o vuoi, che a forza Feroce insana ambizion lo tragga A più orribil misfatto? Or dal tuo stato Troppo è diverso il suo: sangue già troppo Versato egli ha, perchè securo starsi Possa, s'ei si fa inerme: alla perduta Fama è mestier, ch'ei del poter soccorra: Ma te, che usbergo hai la innocenza tua, Parmi ragion, ch'io preghi; e tu, più lieve, Prestarmi orecchio puoi. S'ei ne s'arrende, Tutto ei perde, possanza, e onore, e vita Fors'anco: tu, se a me ti arrendi, nulla Perdi....

Vol. IIL

#### TIMOLEONE

Quai sensi infami! E nulla nomi La patria? nulla l'onor mio? — Tu sei Madre a me, tu? — Se da tiranno ei cessa, Temi pel viver suo? — ma dimmi; e credi Ch'ei viver possa, ove tiranno ei resti?

#### DEMARISTA

Oh ciel!... Vendetta ogni tuo detto spira. Crudo al fratel tu sei, mentr'egli è tutto Amor per te: mentr'egli vuol pur viva La patria in te, nel senno tuo, nel giusto Alto tuo core; e lo splendor, ch'ei dielle In guerra, or vuol che in pace anco maggiore L'abbia da te. Ciò mi giurava....

#### TIMOLEONE

E pieghi

Tu l'alma a detti (o sien fallaci, o veri)
Pur sempre rei? Saper dovresti, parmi,
Che un cittadin, non la città son io.
La patria viva, è nelle sacre leggi;
Negli incorrotti magistrati, ad esse
Sottoposti; nel popolo; nei grandi;
Nella uníon de'non mai compri voti;
Nella incessante, universal, secura
Libertà vera, che ogni buon fa pari:
E, più che tutto, è della patria vita
L'abborrir sempre d'un sol uomo il freno

Ciò non sai tu? — Rimane ultimo eltraggio A farsi a me da voi; l'osar tenermi, O il fingere di credermi sostegno Alla vostra tirannide. — Tu, donna, Del figlio al par, d'ambizione iniqua Rea sei convinta, a manifesti segni. Più che a me cittadino, a lui tiranno Esser madre ti giova: assai m'è chiaro.

#### DEMARISTA

E chiaro a ognun, che al par di te spogliarmi L'amor non so del sangue mio; che madre Pur sempre io son.... Fratel così tu fossi!

#### TIMOLEONE

Oh! qual madre se'tu? Spartane donne,
T'insegnin esse in libera cittade
Ciò ch'esser den le madri. Il tuo, che chiami
Materno amore, effeminato seuso
Di cieca donna egli è, che l'onor vero
Ti fa pospor del figlio alla ostinata,
Vile superbia sua. Le madri in Sparta
Mira, dei figli per la patria morti
Allegrarsi; contarne esse le piaghe;
E lavarle, baciandole, di liete,
Non di dolenti lagrime; e fastosa
Andarne più, qual di più figli è priva;
Donne son quelle, e cittadine, e madri.
Tu, del tuo figlio alla inflessibil voglia,



Che pur conosci rea, ti arrendi; ed osi Dirmi e sperar, ch'io mi v'arrenda? Al mio Più inflessibil voler, ch'esser sai figlio Di virtù, di', perchè non cedi? Il nome Per lui fai solo risuonar di madre; Per me, tu il taci?

#### DEMARISTA

Acquetati; m'ascolta....

E che non feci? e che non dissi?... Il sento,
Sta per te la ragion; ma, il sai, per esso
Milita forza, che ragion non ode....

#### TIMOLEONE

No, madre, no; poco dicesti, e meno, E nulla festi. In cor, di nobil foco Non ardi tu; di quell'amor bollente Della patria, che ardir presta ai men forti; Che a te facondia alta, viril, feroce Avría spirato pure. Assai, mel credi, Nel tuo volere e disvoler si affida Or l'accorto Timofane: ei ben scerne Quanto è lusinga al femminil tuo petto Il desío di regnare. In suon di sdegno Minacciosa tuonar t'udía fors' egli? Ti udía?...

#### DEMARISTA

Fin dove cimentarsi ardisce Debil madre, l'osai; ma....

#### TIMOLEONE

Greca madre.

Debil fu mai, nè inerme? Armi possenti,
Più che non merti, hai tu; se non le adopri,
Colpa è di te. Quand'egli ai preghi, al pianto,
E alle ragioni resistea; tu stessa
Quinci shandir (ch'ella è tua stanza questa)
Dovevi, tu, lo scellerato infame
Tirannesco corteggio; al figlio torre
I mezzi tutti di corromper; torgli,
Pria d'ogni cosa, arme peggior del ferro,
Esca primiera ad ogni eccesso, l'oro.
Sacro estremo voler del tuo consorte,
E di Corinto legge, arbitra donna
D'ogni aver nostro or non ti fanno?

lo dirlo,

E ver, potea;... ma, s'ei....

Farlo, non dirlo:

E s'ei cotanto era già fatto iniquo Da contender con te; strappato il crine, Tu lagrimosa, in vedovile ammanto, Lacera il volto e il sen, che non uscivi Di questo ostel contaminato e tristo? I tuoi nipoti teneri, e non rei Del tirannico padre, al fianco trarti



Per man dovevi al tuo partirne; e teco
Lor madre trarne addolorata; ai buoni
Spettacol grato di virtude antiqua:
Ed appo me, presso il tuo vero figlio,
Te ricovrar con essi; e fra suoi sgherri
Abbandonare a se stesso il tiranno:
Dell'usurpato suo poter non rea
Altamente gridarti; e orribil taccia
Torti così d'esserne entrata a parte.—
Ciò fatto hai tu? Retto avrebb'egli a tanto?....
Certo ei sprezzò, che dispregiar dovea,
Lagrime imbelli, e femminil lamento.

#### DEMARISTA

Figlio,... temei.... Deh! m'odi....

#### TIMOLEONE

Udirti ei debbe....

#### DEMARISTA

Io paventai farlo più crudo, all'ira Spingendolo: mi volsi, e ancor mi volgo A te, cui danno può maggior tornarne; A te....

#### TIMOLEONE

Tu temi? Or, se il timor t'è guida, Se il loco in te del patrio amor tien egli; Sappi, che danno, irreparabil danno, A lui sovrasta, e non a me; che solo, Sol questo dì, se il vuoi salvar, ti avanza. DEMARISTA

Che sento!... Oime!

TIMULEUNE

S.: mesto di, cadente Gia ver la notte... Amo il fratel: ma l'amo D'amor dal tuo diverso; in cor ne piango, Bench io non pianga teco. A te feroce lo parlo, perche t'amo.... Omai non tremo Più per Corinto:... per voi soli io tremo. Mal ne soldati spoi si affida incauto Timofane.... Del. matire, ultimi preglii lo ti porgo. Se cara ha la sua vita, Per la sua vita ti prego. Sospesa lo solo in alto sul suo capo or tengo Dei cittadin l'ultrice spada, io solo Or del tiranno ai giorni un giorno aggiungo: Io, che nel sangue del tirauno il primo Dovrei baguarmi, ahi ria vergogua! io I serbo. Tu del mio dir dunque is semno; e credi, Che irati tanto amor mon ha i suoi Numi Corinto, no, che anuichilar si deggia Al cospetto d'un solo. - Erro il tiranno: Seco non parle io più: tutto a lui dissi.— Se mal ne avvien, di te poi sola duolti.



# SCENA II

# DEMARISTA, TIMOFANE

TIMOFANE

Timoleon mi sfugge?

DEMARISTA

Ah figlio!...

TIMOFANE

E tanto

Ei ti turbò? Tu nol cangiasti dunque?

DEMARISTA

Oh cielo! al cor suoi detti m'eran morte.... Trema; un sol dì, questo sol dì, ti avanza....

TIMOFANE

Ch'io tremi? è tardi; or ch'io l'impresa ho tratta A fine omai.

#### DEMARISTA

Quanto t'inganni!... Ah! forse, Senza il fratello tuo, più non saresti....

#### TIMOFANE

Mi hai tu sì a vil, che quant'io nego ai preghi, Speri ottenere or dal terrore? Io parlo Più aperto ch'egli, assai: non lieve prova Ti sia il mio dir, che nulla io temo.— Tutte So le lor trame; io so, che all'arte indarno Surveille of thems and some assets as Appeted a Timer area of the time. Appeted a Timer area of the time. Let pleas upon a sequence of the time of time of the time of time of

Mer hasta a um en l'instrum apera. Rabian ka vim anni ala reme i nec' Dela de frime vime nameni.

IIF:: ---

Ozelii sa ta a suttrati fine. Che i franctio in litage in

T.Y.F.ME

Em is tecos

Di tirament ma pres indice e francia.

Più chien non el son al Maire, tranca

Darei mia vita, per sarrer la stat

Se lui depi atre men memori de serra.

Pensar proi quandi. E filli, el equi, or sult

Salvi ne antiramo dalla intera strage,

Che sta per farsi....

#### DEMARISTA

Oh oh! di nuove stragi

Parli tu ancora? cime! che fai? T'arresta;

lo tel comando. Ah, che in tuo danno io troppo

Tacqui finora! il condiscender molle

Vol. IIL



Rea pur mi fa; meco a ragion si accende Timoleon di giusto sdegno....

TIMOFANE

Èfisso

Irrevocabilmente il mio destino:
O regno, o morte. — Invan t'adiri; invano
Preghi, piangi, minacci. Uscì il comando
Di morte già; pel sol fratello io stommi
Tremante omai; che il militar furore
Mal può frenarsi. A te, d'entrambi madre,
Si aspetta il far ch'ogni consesso ei sfugga:
Deh! tutto in opra poni, perch'ei venga
A ricovrar fra noi. Da lui non seppi
Io le sue trame: a lui le mie tu narra,
Sol quanto è d'uopo a porlo in salvo. Io tremo,
Ch'ei non si ostini a voler irne al loco
Convenuto con Echilo: securi
Saran qui solo appieno....

#### DEMARISTA

E s'anco io valgo A trarlo qui, misera me! quand'egli La strage udrà,... forse,... oh terribil giorno!... Ei di vendetta allora....

#### TIMOFANE

Ei può cangiarsi, ¡Quando vedrà, ch'io risparmiar lo volli: Ma svenarmi anco puote: e il faccia; ei solo

# 

## EHIL. PLANT TO E

#### FIL

Non I super a mor in the . This

Di primerosa numerica e ten.

E i prime sum. I i I secto. - I sur

Licemmente, me a moment monta.

Un morma num sum a mi sem.

Januaris T.

TI 4 1 F k I E

Tutto ha d'acciar mutta igu atta. Intrepudo vi attendo...

#### g.:HIL.)

—Caimi: 1801

Non fui più schietto io mai: ii cor ii pario; Ne, per esserti avverso, ho il cor cangaro. Se non io meglio: ascoitami. — Per quanto

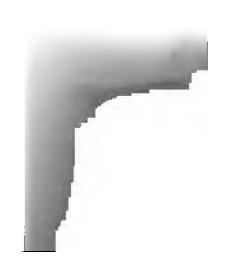

# 140

#### TIMOLEONE

Sii valente, non sei pur altro ch'uno; Mal ti affidi, se in altri: in mille forme Cinto di morte stai: di quante spade Ti vedi intorno in tua difesa ignude, Ciaseuna è quella, che repente puossi Al tuo petto ritorcere. Deh! credi, A me sol credi. O cangia, o uccidi, o trema.

#### TIMOFANE

Al mio destin lasciatemi. Trascorso
Non fia 'l dì, che voi tanto a me tremendo
Ite annunziando, che convinti avrovvi
Io meglio assai: nè a voi discaro fia
La pietà, di cui sete a me sì larghi,
Ritrovar più efficace in altri forse.

## SCENA IV.

## ECHILO, DEMARISTA

#### **ECHILO**

Tu il vuoi così? teco ogni ufficio mio Oltre il dover compiei....

#### DEMARISTA

Deh! corri, vola;

Timoleon qui traggi: a lui gran cose Deggio narrar io stessa. Ogni adunanza, Deh! fa ch'ei sfugga intanto: ei sta in periglio.... Veglia sovr'esso.... Io paipito.... Qui il traggi, Ad ogni costo, dell' pria che la notte Scenda; securo ei non sarebbe altrove.

Va; d'una madre abbi pietade; un figlio Salvami; a far l'altro più mite io corro.

# SCENAT.

#### ECEIL 6

Qual turbamento! Oil quae orrendo arcano
Nel suoi detti s'ammanta!... On cielol... E donde
Nel rio tiranno securta pur tanta!
Fors'egli sa nostri disegni! samo
Traditi or noi dal traditie suoi stessi!—
Le inique trane di costin sa tinte
La madre: e più trema per l'attri. Or dimone
Fermato ha la cue a fare tituna strage
L'empio tiranno!... All se coi mail... Si vol;
Salvisi il grande, m cui la patria e sama:
O in un con lui, periam per essa titti.

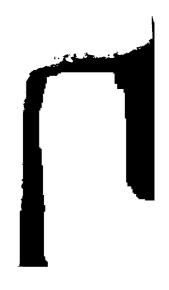

E mi vi sforza il baldanzoso volto
Del securo Timofane; e l'aspetto
Tremante della madre irresoluta.
Que'satelliti suoi, che dal nostr'oro
Compri, promesso avean spíar suoi passi,
E farne dotti noi, scoperti e uccisi
Sono ad un tempo. In chi fidar, non resta.
Scoperto è pure il convenuto loco
Dell'adunanza nostra.

#### TIMOLEONE

-Oh fatal giorno!...

Temuto dì! giunto sei tu? — Traditi,
Dubbio non v'ha, noi siamo....Oggi e il coraggio,
E il patrio amor, tutto addoppiar u'è d'uopo.
Forza a noi non fu mai d'alma più saldi
Mostrarci, ch'oggi; e, che peggio è, mostrarci
Finti, com'oggi, non fu forza mai.

#### ECHILO

Tosto volar l'avviso ai nostri io fea, Ch'era periglio in adunarsi. Duolmi, Oh ciel! che a messo non sicuro forse Io l'addossai: ma brevità di tempo Ed ansietà di te primier sottrarre, M'han fatto incauto.

#### TIMOLEONE

Ogni uom sottrar tu prima Di me dovevi. E qual potea ventura Mighor toward a line was a second with the line was a l

I == 1\_

I wo r ±

E dobbant E: MOR A BETT ALL Demarks: instant.

T.3 T.E 'F.

-----

131

- E- -

Antiveres ma s.

Ver.

I .I :\_

Di stesso i vole ten per z in ma. On ciel ciu salli inte te z zue ma.

71**0** 112 12

Due di lor, de più prodi, a mi de Vedea venire; Ortagon, e Timese Ma fei lor cenno di mirani Fal III.

ECHILO

Errasti.

Che non li vidi anch'io!

TIMOLEONE

Se a morte viensi,

Bastiam qui noi.

**ECHILO** 

Troppi anco siam, se viensi A sforzata vendetta, è ver; ma gli altri

Per lor mezzo avvisar poteansi forse.

Perchè nulla tacermi? Uscir fia'l meglio....

ECHILO

Vien gente, o parmi: odi tu?

TIMOLEONE

L'odo; e i passi

Di donna son: forse è la madre.

**ECHILO** 

È dessa.

# SCENA II

DEMARISTA, TIMOLEONE, ECHILO

DEMARISTA

Ah figlio!... oh gioja!... Io ti riveggo, o figlio. Echilo, oh quanto mi prestasti insigne,

Inger To The Table To The Table To The Table Tab

---

-

La morale manual de la morale del la morale della morale

III ....

Lynna Lander To has the Lynna Lynna

TIBLIEC

3.....

I mirante - times. - a mai del finalità del mante del ma

DEELEISTA

... O hein. orner verest

Duro cosi?...

TIMULEDNE

Donna, persisti agnora

Di così picciol core? Altro hai che dirmi/



DEMARISTA

Dir ti vorrei; ma....

TIMOLEONE

Tu non l'osi; il veggio.

Ma assai più già, che udir non voglio, hai detto,
Col tuo silenzio. — E che? tu tremi?... Intendo:
Regina sei: sei di tiranno madre.

Nulla a me che risponderti rimane.

D'albergar qui, di qui morir sei degna.

Uopo non t'era a ciò chiamarmi: il sai
Ch'io non ti son più figlio. — Echilo, vieni;
D'iniquo loco usciamo.

DEMARISTA

Ah! no.... T'arresta....

Uscir non dei.

TIMOLEONE

Lasciami: uscirne io voglio, Nè in eterno tornarvi. Esiglio, e morte, Ed onta, e strazj io voglio, anzi che serva Veder Corinto.... Echilo, andiam....

**ECHILO** 

Corinto

Or qui ci vuol; non dei tu uscirne....

DEMARISTA

Uscirne

Omai non puoi.

riminarina Indonésia

# SCENA II

TOPOFINE, DEPLIESTA, TOPOLEGNE, ECHILO

#### TIMITS VE

Form w. -

Forza, quai pun ince a imai imanio.

lo far ti vol. Lanna, che ai sen il stringer.

Che al fato, ai Numi, al Echile, alla madre
D'averti saivo in remita grezie.

#### TIMOLEONE

Hai dunque Di nuova strage?... Ah! si: nei torbuli occhi, L'uccision recente ti si legge.

Ahi crudo tu!...... Mal di salvarmi festi.

#### TIMOFANE

In loco omai di securtà stiam tutti; Dove nè a voi nuocer persona al mondo, Nè a me il potete voi.

#### TIMOLEONE

— Pensa, deh! pensa, Se ancor giovarti non possiam noi forse. TIMOFANE Sì; col v'arrender di buon grado, e tosto, 150

#### TIMOLEONE

Al mio poter; col dar voi primi agli altri Di obbedirmi l'esemplo.

ECHILO

D'obbedirti?

TIMOLEONE

Noi primi?

TIMOFANE

Sì: poiche divider meco Tu nieghi il regno. A voi fors'io cedea, Se aperti mezzi usato aveste. Io franco Oprai con voi; la mia schiettezza farvi Schietti dovea....

#### TIMOLEONE

La forza hai tu da prima Usurpata con fraude: aperti oltraggi Poscia usar, lieve t'era. Io, per tornarti Cittadino, adoprar dovea da prima Teco la forza, e non mai l'arte.

ECHILO

Ed io,

Ad alta voce io forse non tel dissi,
Che nemico m'avresti? e che, non cinti
Di satelliti noi, d'ogni possanza
Ancor che ignudi, e soli, a te tremendi
Pur noi saremmo? e che da noi dovresti
Guardarti ognor? — Men generosi fummo,
O siam, di te?

-- !<u>-</u>- :

THE PERSON AND THE REAL PROPERTY OF THE PERSON AND THE PERSON AND

THE SECTION SE

· 👊 ....

1. THE \_ \_

Letter water a fineme, and present.

From reason with the second the manner of the manner of the second the manner of the second the

In giro manda, e obbedienza scorgi, Sangue, e terror; null'altro. A che più tardi Ad arrenderti a me? Che puoi tu farmi, Se arrender non ti vuoi? Ben vi ho convinti, Che a me nemici rimanete soli; Che vili altrui, non men che a me, vi ho fatti.

#### TIMOLEONE

E soli noi tu riserbare in vita Mai non dovevi. Io tel ripeto ancora: Nulla tu festi, se noi non uccidi.

#### **ECHILO**

Mai non sperar di riaverne amici. Nè lusinga, nè tempo il può, nè forza....

#### TIMOLEONE

Nè madre il può, qual io la veggio starsi Tacita, e piena di superbia e d'onta.

#### ECHILO

A vil non n'abbi. In me primier tua scure Il carnefice volga. Ancor non hai Gustato il sangue di congiunti: il prova; Ti aggradirà: — nè sangue altro ti resta Più necessario a spargere, che il mio.

#### TIMOLEONE

Me pria di tutti svena. Un nuovo oltraggio Mi fai, nel risparmiarmi. Ogni più sacra Cosa m'hai tolto: io son per te cosperso D'eterna infamia: a che tardar? mi uccidi. TIMESTER

Pena magner tare per un a visco. Cuori estinani: il rimirarim in vine. E l'obbedirm.

TIMILEIVE

— Ha Thaill innighe

Di non necuter nui

PERFERIT

In non carrier

Ho rischito.

TIMOLECNE

E regnera:

TIMOFANE

Gai regno.

TIMOLEONE

Misero me!...Tu il vuoi...Ch io almen nol vegga [1].

**ECHILO** 

Muori, tiranno, dunque.

DEMARISTA

Oh cielo!... ah figlio...

TIMOFANE

Ah traditore!... Io... moro....

TIMOLEONE

A me quel ferro:

La patria è salva.

(1) Si copre il volto col pallio.

Vol. 111,

ECHILO

Ah! per la patria vivi.

DEMARISTA

Guardie, accorrete....(1) Al traditor....

TIMOFANE

No, madre....

TIMOLEONE

Dammi quel ferro; in me....

ECHILO

No, mai....

TIMOFANE

Soldati,

Scostatevi; l'impongo:... omai più sangue Versar non dessi.

DEMARISTA
Echilo pera....
TIMOFANE

In niuno

Si volgan l'armi;... espressamente io 'l vieto.... Itene: il voglio(2).

DEMARISTA

E tu, crudel fratello,

Scellerato.... Ma, oh ciel! tu piangi?...

- (1) Accorrono i soldati.
- (2) I soldati si ritirano.

#### TIMOFANE

Io volli

O scettro, o morte: ma salvarti a un tempo Volli, o fratello.... A morte almen dovea Trarmi il tuo braccio, che già un dì scampommi: Per te il morir m'era men duro....

#### **ECHILO**

Ei nacque

A te fratel, non io: soltanto ad esso Spettava il cenno; il ferro a me spettava.

#### DEMARISTA

Barbari!... Voi; ch'ei trucidar non volle....

#### TIMOFANE

Deh! non gli far più omai rampogne, o madre. Già in lui soverchio è il duolo; un mar di pianto, Vedi, il ciglio gl'inonda.— Io ti perdono, Fratello; e a me tu pur perdona.... Io moro Ammirator di tua virtù.... Se impreso Io non avessi a far... la patria... serva,... Impreso avrei di liberarla:... è questa D'ogni gloria... la prima.... Eppur, ben veggio, Non vi ti trasse amor di gloria insano; Ottimo cuor di cittadin ti trasse A svenare il fratello.... A te la madre Io raccomando.... In lui, tu madre, un vero Figliuol ravvisa,... e un uom... più che mortale.—

#### TIMOLEONE

Ei muore! Ahi lasso me!... Madre, tu m'hai Qui tratto a forza.... O fratel mio, ben tosto Ti seguirò.

**ECHILO** 

Deh!

DEMARISTA

Figlio!...

TIMOLEONE

A che rimango?

Ai rimorsi,... alle lagrime.... Già in petto Le agitatrici furie orride sento.... Pace per me non v'ha più mai....

ECHILO

Deh! m'odi:

Gli ajuti primi all'egra patria almeno Negar non dei....

#### TIMOLEONE

Tormi d'ogni uomo agli occhi Deggio; e del sole ognor sfuggir la luce.... Di duol morir, se non di ferro, io deggio.

DEMARISTA

Misera!... Oh ciel!... che fo? Perduto ho un figlio.. E l'altro a me non resta....

TIMOLEONE

Oh madre!...

ATTO V.

ECHILO

Ah! vieni,

Togliamci a questa lagrimevol vista.— Convincer dei, Timoleone, il mondo, Che il fratel no, ma che il tiranno hai spento.



.

.

# MEROPE TRACEDIA

• • . . . • • 

# ALLA NOBIL DONNA

LA SIGNORA CONTESSA

# MONICA TOURNON ALFIERI

Una mia tragedia, che ha per base l'amor materno, spetta a lei, amatissima madre mia. Ella può giudicar veramente, se io ho saputo dipinger quel sublime patetico affetto, ch'ella tante volte ha provato; e principalmente in quel fatal giorno in cui le fu da morte crudelmente involato altro figlio, fratello mio maggiore. Ancora ho presente agli occhi l'atteggiamento del vero profondo dolore, che in ogni di lei moto truspariva con tanta immensità: e benchè io in tenerimima età fossi allora, sempre ho nel core quelle sue parole, che eran poche e semplici, ma vere e terribili, Chi mi ha tolto il mio figlio? Ah! io l'amava trop, po: non lo vedrò mai più!, e tali altre, di cui, per quanto ho saputo, ho sparso la mia Merope. Felice Vol. 111.

me, se io in parte ho accennato ciò, ch'ella ha sì caldamente sentito, e che io, addolorato del suo dolore, sì vivamente conservato ho nell'anima!

Io, benchè per fatali mie circostanze passi per lo più i miei giorni lontano da lei, conservo pur sempre per la mia dilettissima madre viva stima, rispetto ed amore infinito; di cui picciolissimo attestato le do, col dedicarie questa mia tragedia; ma grandissimo ne sarù il contraccambio, se ella mi darà segno di averla gradita.

Siena, 27 Agosto 1783.

VITTORIO ALFIERI

# **PERSONAGGI**

POLIFONTE.

MEROPE.

EGISTO.

POLIDORO.

SOLDATI.

POPOLO.

Scena, la Reggia in Messene.



• **.** . •

# MEROPE ATTO PRIMO

# SCENA PRIMA

#### MEROPE

Merope, a che pur vivi? Omai più sorse
Tu non sei madre. — A che tre lustri in pianto
Ho in questa reggia di dolor trascorsi?
Suddita a che d'un Polisonte insame,
Dove sovr'esso io già regnai? d'un mostro,
Che il mio consorte, e due miei sigli, (oh vista!)
Mi trucidò su gli occhi.... Uno men resta,
Di sventurate nozze ultimo pegno;
Quel ch'io serbava alla vendetta, e al trono;
Sola speranza mia; sola cagione
Del mio vivere.... O siglio, a che mi valse
L'averti a stento dal crudel macello
Sottratto io stessa?... Ahi giovinetto incauto!...
Ecco or ben l'anno, che il segreto asslo,
Ch'ei certo aveva a Polidoro appresso,

Abbandonò.... Quell'infelice vecchio,
Che quasi padre gli è, d'Elide muove
Già da sei lune, e tutta Grecia scorre
Di lui cercando: e più di lui non odo,
Nè del figliuolo: oh dubbio orrendo!... Io deggio,
Per più martíre, in me tener racchiusa
Sì fera doglia.... Uno, in Messene intera,
Non ho, che meco pianga; in su la tomba
Del mio Cresfonte ritornar pur sempre
A lagrimar degg'io.... Se non ti sieguo,
Deh! perdona, o consorte: al comun figlio
Vissi finor; s'ei più non è.... Ma viene....
Chi?... Polifonte! Sfuggasi.

# SCENA II

## POLIFONTE, MEROPE

#### POLIFONTE

T'arresta.

Perchè sfuggirmi? Io gravi cose a dirti....

MEROPE

Io niuna udirne dä te voglio....

POLIFONTE

O donna,

Dunque nè tempo, nè ragion, nè modi, Nè preghi miei, nulla bastar può dunque

A raddolcir l'ira tua acerba? Il fero Tuo duol, ch'io tender quasi a fin vedea, Dimmi, perchè da ben un anno or forza Vie più racquista; e te di te nemica Cotanto fa? Tu mi abborrisci; e il vuole, Più che il mio fallo, il mio destin, pur troppo.— Tel giuro, io volli al tuo consorte il seggio, Non mai la vita torre: ma la foga Come affrenar de'vincitor soldati? Ebri di sangue, i miei guerrier fin dentro A questa reggia il perseguían; nè trarlo Io di lor man vivo potea. Nemico Gli fui, ma a dritto. Io pur del nobil sangue Degli Eraclidi nato, a lui lo scettro Abbandonar non ben potea, soltanto Perchè l'urna gliel dava. - Ma, di madre, E di consorte il giusto duol non ode Ragion, nè dritti, ancor che veri. - Io bramo Sol di saper, donde il tuo antico sdegno Esca novella or tragge. Ognor più forse In raddolcir tua sorte io non m'adopro? Qual si può far d'error guerriero ammenda, Ch' io tutto di teco non faccia?

#### MEROPE

Or, vuoi

Ch'io grazie a te renda pur anco espresse, Del non m'aver tu tolto altro che il regno, E il mio consorte, e i figli?...
POLIFONTE

I figli? In vita

Uno ten resta....

MEROPE

Ella è menzogna. Oh fosse Pur ver così!... Tutto perdei; trafitto Io'l vidi pur quell'innocente.... Ahi crudo! Godi tu forse il lagrimevol caso Udir membrar da me? L'orrenda notte, Che i satelliti tuoi scorreano in armi Per questa reggia ove tutto era sangue, E grida, e fiamme, e minacciar; col padre I figli tutti, e i più valenti amici, Tutti sossopra non andaro a un tempo? Barbaro; e tu, sol per pigliarmi a scherno, Il pargoletto mio fanciul, che spento Pria col pugnal fu con tanti altri, e preda Poscia alle fiamme andonne, in vita salvo Da me il dicesti? Oh cor feroce! duolti Di non avere i tuoi spietati sguardi Pasciuti pur del lagrimoso aspetto Del picciol corpo esangue? Assai ben gli altri Cogli occhi tuoi vedesti; con l'iniqua Tua man palpasti.... Ahi scellerato!...

POLIFONTE

Donna,

S'io I credo in vita, è che il vorrei. Quel primo Bollor, che seco la vittoria tragge, Queto era appena, in cor m'increbber molto Quegli uccisi fanciuli; ai quali io, privo Di consorte e di prole, avrei col tempo, Non men che re, potuto anch'esser padre. Ben lo vedi tu stessa; a mia vecchiezza Quale ho sostegno omai? Che giova un regno A chi erede non ha?... Pur, poichè il figlio Spento tu assévri, e il credo;... almen ti posso, Se il figlio no, render consorte, e trono....

MEROPE

Che ascolto! di chi parli?

POLIFONTE

Di me parlo.

MEROPE

Oh nuovo, inaspettato, orrido oltraggio!
L'insanguinata destra ad orba madre
Ardisci offrir, tu vil, che orbata l'hai?
Del tuo signore al talamo lo sguardo
Innalzar tu, che lo svenasti? Il ferro,
Quel ferro istesso appresentar mi dei;
Nol temo, il reca.... Ma, crudel, tu stimi
Maggior supplizio a me il tuo tristo aspetto:
Quindi ad ogni ora innanzi a me ti veggio;
Quindi, a mi accrescer doglia, osi spicgarmi
Tai aensi rei.

Vol. 111.

#### MEROPE

#### POLIFONTE

Sfogo di madre afflitta,
Ben giusto egli è. Meco il tuo sdegno appieno
Esala or tu. — Ma, che vuoi dirmi? eterno
È in te il dolore? alla ragion più loco
Non dai? — Dinmi: e non vivi? Or, già tre lustri
In pianto vivi, ed in mortale angoscia; —
Pur la sopporti. Ogni più cara cosa
Ti è tolta, dici; e nulla al mondo temi;
Nulla ami, nulla speri: — e in vita resti?
Dunque, in dar tregua a'tuoi sospiri, ancora
Senti, che un dì per te risorger nuova
Letizia può: dunque cacciata in bando
Non hai per anco ogni speranza.

#### MEROPE

Io?... Nulla....

#### POLIFONTE

Sì, donna, tu: ben fra te stessa pensa;... Vedrai, che forse il riavere... il... regno, Men trista vita a te potría....

#### MEROPE

Ben veggo;

Padre non fosti mai: tutto tiranno
Tu sei; nè vedi altro che regno. I figli,
E il mio consorte, oltre ogni trono, amai;...
E abborro te....

Stephen - The second at the second Queta in the mil the Wi chiering In a mar i mar i mar Viva memora and anima Sempre i signer the the last in Forse aren Trasm Trasmer Inches Nel bress regni e a man ...

Non similare de l'en alle PITT TIE

Scendere all are hirs a me me me Non crederesti, ir ir ir ir ir ir ir Per te d'amor mi strucca - 7. 3. Or col mio dire esserta mata a . Tita Uom, che a te costa si gran piare Cessò il periglio, e le cruissi usas Cessár con esso: ecro il mio stati - a. È mesta vita, inutil piant... 34 273 Sorte: gli amici, se pur n'hai. & sarre, Lungi, o il terror qui mut. Tutto è per te qui forza, a cio, pra es ano. Mi hai tu costretto: ma d'un sol mo mons

1

Tutto cangiar tu puoi. Parriami oltraggio Inutil, crudo, e, s'anco il vuoi, fatale A me, l'offrire ad altra donna il trono Di Messene, già tuo. Questa è la sola Non vile ammenda, che al fallir mio resti. Finor buon duce infra continue guerre Videmi il campo; e dei Messenj il nome, Per me, terror suona ai nimici: a grado Mi fora or molto alla città mostrarmi Ottimo re. Tu dunque ai tempi adatta Te stessa omai: ben lo puoi far tu vinta, S'io vincitor nol sdegno. Orribil vita Tu in Messene strascini; e mai peggiore Trarla non puoi: per te far tutto io posso; Tu, in guiderdou, se perdonarmi mostri, Puoi, tel confesso, or più gradito forse Far mio giogo ai Messeni.

#### MEROPE

Ai buoni farti
Gradito? e chi il potrebbe? Altrui gradito
Tu, che a te stesso obbrobrioso sei?
Troppo il sai tu, quant'è abborrito il tuo
Giogo: nè gioja, altra che questa, or tempra
Il mio dolore.— Ov'io me voglia infame
Scherno, me vil, non che ai Messenj, al mondo,
E a me stessa, ch'è peggio, far per sempre,

Di sposa allor man ti darò.— Se traggi In me argomento di soffribil doglia Dal viver mio; d'error trarti ben tosto Spero, che poco al mio vivere avanza.

# SCENA III.

#### POLIFONTE

- Accorta invan; sei madre: e verrà giorno, Che tradirai tu del tuo cor l'arcano, Tu stessa. — Ah sì! quel suo figliuol respira. Ch'altro in vita la tiene? Eppur, ch'io 'l credo Spento, con lei finger mi giova. In piena Fidanza forse addormentar la madre Potrò, mentr'io pur sempre intento veglio.... Ma il vegliar, che mi valse? un sol messaggio Mai non mi accadde intercettar finora; Nè scoprir mai qual egli s'abbia asílo; Se lungi ei sia, se presso: onde pensiero Fermar non posso.... Eppur, Merope vidi Molti anni addietro, se non lieta, involta In muto duol, qual di chi cova in petto Speme, che adulta ogni di più si faccia, D'alta vendetta. Or, quasi l'anno parmi, Che oppressa più, cangiò contegno; il pianto, Che in cor premeva, or mal suo grado, agli occhi Corre in copia.... Cessato il figlio fosse?...

Ma in cor tuttor vive ai Messeni il padre:

Nè altrimenti poss'io trarnelo in parte,

Che costei meco riponendo in seggio.—

Oh quanta è impresa il mantenerti, o trono!

# THE SET OF

\_\_\_\_\_

\* CLE- DYT

Guardie, militar 600 à 2007 , 771,

FIII = 1

TO ELECTION TO SE

The manufacture of the second of the second

Рис тория в мет соплативы и мене. В вичения в томи в пинесть висте

Мля освящи ес писотель вист в.

P15 7 1771

De qual serve se m.



176

MEROPE

POLIFONTE

Il nome?

EGISTO

Egisto.

POLIFONTE

Il padre?

**EGISTO** 

Oscuro, ma non servo.

POLIFONTE

A che venivi?

**EGISTO** 

Giovenil talento,

Vaghezza mi spingea.

POLIFONTE

Chiaro mi narra,

E narra il ver, come tu mai giungessi A eccesso tanto. Ove a sperar ti avanzi Più nulla omai, se ingenuo parli, spera.

EGISTO

In altra guisa, io nol saprei: menzogna
Del mio libero stato non è l'arte. —
Io m'era al vecchio genitor di furto
Sottratto, incauto; e già più mesi attorno
Men giva errando per città diverse,
Quando oggi al fin qui m'avviava. Un calle
Stretto e solingo, che ai pedon dà via
Lungo il Pamiso, con veloci piante

Venía calcando, impaziente molto Di porre il piè nella città, che mostra Mi fea da lungi vaga, e in un pomposa, D'alti palagi e di superbe torri. Quand'ecco, a me di contro altr'uom venirne, Più frettoloso assai: son d'uom che fugge I passi suoi; giovin l'aspetto; gli atti, Arroganti, assoluti: ei di lontano Con man mi accenna, ch'io gli sgombri il passo. Angustissimo il loco, ad uno appena Adito dà: sul fiume alto scoscende Il mal sentier per una parte; l'altra, Irta d'ispidi dumi, assai fa schivo D'accostarvisi l'uomo. Il modo spiacque A me, libero nato, uso soltanto D'obbedire alle leggi; e a ceder solo Ai più vecchi di me: m'inoltro io quindi, Ei, con voce terribile; "Ritratti, " Oh ch'io..., mi grida. Ardo di sdegno allora: "Ritratti tu "gli replico. Già presso Siam giunti: ei caccia un suo pugnal dal fianco, E su me corre: io non avea pugnale, Ma cor; lo aspetto di piè fermo; ei giunge; Io sottentro, il ricingo, e in men che il dico, L'atterro: invan dibattesi; il conficco Con mie ginocchia al suol: sua destra afferro Con ambe mani; ei freme indarno, io salda Vol.III.

Glie la rattengo, immota. Quando ei troppo Debil si scorge al paragone, a finta Mercede viene; io 'l credo, il lascio; ei tosto A tradimento un colpo, qual qui il vedi, Mi vibra; i panni squarcia; il colpo striscia: Lieve è il dolor, ma troppa è l'ira: io cieco, Di man gli strappo il rio pugnal;... trafitto Nel sangue ei giace.

#### POLIFONTE

Assai tu se'valente,

Se veritiero sei.

#### EGISTO

Troppo mi dolse,
Sfuggito appena il colpo di man m'era.
Non uso al sangue, io m'avvilii, temetti;
Che far, non mi sapea: prima il coltello
Lanciai nel fiume; indi pensier mi venne
Pur di lanciarvi il misero; di torre
Ogni indizio così, parvemi; e il feci.—
Vedi, se avvezzo era a'delitti; ahi folle!
Così com'era insanguinato, io corsi,
Senza saper dove mi andassi, al ponte.
Ivi da'tuoi, ch'io non fuggía, fui preso;
E qui m'han tratto.— Io nulla tacqui; il giuro.

### POLIFONTE

Simile assai parmi il tuo dire al vero: Tu ben mi fai certa pietà; ma il chiede Vittima qui
Che posso a

Pronto a sin se si se s

Or che dirà in udir, ch'io d'omicida Supplizio ebbi in Messene? Ah! tal pensiero M'è più che morte duro.

#### POLIFONTE

Odi: convinto

Di sparso sangue, il tuo dar tu dovresti Immantinente, il sai; ma pur, più mite A te mi fa il tuo dir semplice e franco. Sospender vo' per or, finch'io più certi, Sì dell'ucciso, che di te ritragga Indizj, e lumi....

## SCENA III.

MEROPE, POLIFONTE, EGISTO

POLIFONTE

Merope?... Che fia?

Tu vieni a me? Cagion qual mai?

MEROPE

La nuova, Che or ora udii, mi guida. È ver, che ucciso, Fu dianzi un uomo, e che nell'onda ei poscia Dall'uccisor scagliato?....

POLIFONTE

È ver, pur troppo:

E l'uccisor n'era costui....

#### MEROPE

Che miro?...

Questi?.... Oh qual strana somiglianza io veggo!

Se del mio regno la quiete interna Mi prema, il sai: pur, se il rimiri o ascolti, Quasi innocente il credi.

#### MEROPE

È ver; l'aspetto
Di malvagio ei non ha: nobil sembianza....
Ma, oimè! di sangue egli è grondante ancora.

EGISTO

Donna, e chi 'l niega? Questo sangue a prima Troppo mi danna; ma, se stato io fossi Dotto in versarlo, anco in mondarmen dotto Stato sarei: poca onda, e fermo viso, Nelle tenebre eterne avrian sepolto Il fallo mio. Ma, credi, assai più dura Pena, che il re non mi apparecchia, io provo Nel mio rimorso. Eppur, ch'altro potea? Sol, peregrino, ignoto, armi omicide Non io perciò meco arrecava: il ferro, Che nel giovin superbo in mia difesa Fui sforzato adoprar, di man gliel trassi.... Ah! credi; al sangue non son io cresciuto.

MEROPE

Era l'ucciso un giovinetto?

EGISTO

Ei pari

M'era d'età.

MEROPE

Che sento?...

POLIFONTE

E par, ch'ei fosse

Non ben dritt'uom, se dice il ver costui. Fuggia correndo per romito calle....

EGISTO

Anzi, or sovviemmi, ch'ei da pria celava Col pallio il volto in parte....

MEROPE

Ei s'ascondeva?...

Fuggía?... — Ma tu, nol conoscevi?

EGISTO

Affatto

Stranier qui sono; ed ei (l'ho sempre innante) Straniero anco mi parve;... anzi, era, al certo; Ai panni almen, che d'Elide le fogge Mostravan più che di Messene.

MEROPE

Oh cielo!...

D'Elide?...

EGISTO

Sì; pari alle mie; ch'io sono

Pur d'Elide....

2:---

Li. nerce zina

Branios u. 6. err. ...

NEW OF STREET

Dir mail. ..

Ji mulerita. ..

HULLING TE

France . In stem aim strangen assum....

BIEL OF

On a ma tose ... I ver... Not e et a prente. Fenser à co....

POLICE OFFI

In the term is the more than the service I of a state of the service of the servi

9 5 1 10 27 5

11 10° ... il... 110778



## EGISTO

Timor m'indusse a trarre Nell'onda il corpo; arte non fu: securo Io sto, qual uom conscio a se stesso in core. Più che nol pensi, addolorato io stava; Ma tanto or più, che te dolente io veggio, Dubbia, e tremante per l'ucciso....

#### MEROPE

Io dubbia?...

Io tremante?... Nol son.... Ma, gl'infelici Pietade han tosto delle altrui sventure.

## EGISTO

Dunque di me pietà ti prenda. Io sono Misero assai, più che l'ucciso; e il merto Meno assai. Temerario, ei fu che volle Senza ragione uccider me. Che valse, Ch'io il pur vincessi, se in più infame guisa Io sto per perder la mia vita? E s'anco Non mi vien tolta, a cor gentil qual puossi Dar pena mai, che la vergogna agguagli?

## MEROPE

Alto cor tu racchiudi in basso stato: Quasi il tuo dir fa forza.... Eppur,... se a luce L'ucciso, o il nome almeno....

#### POLIFONTE

Or, poichè nuova Brama d'udir tai cose oggi ti prende;

\_ - -

The second of th

हैनार एक लंक ≥ व्या च्याब्य पास्त व्या

SCENE T

ESSETT

E men di lui siresti a me piensa? Mia giovinezza per me non ti parta? Fol. III. Puro non vedi in sul mio volto il cuore? Non entri a parte del mortale affanno, In cui miei genitori?... oimè!... Non fosti Madre anco tu? deh! della mia....

MEROPE

Pur troppo

Io'l fui,...pur troppo!...ed or, chi sa?...—Respira Dunque ancor la tua madre?... E il padre tuo D'Elide è pure?

EGISTO

Ei di Messene è figlio.

MEROPE '

Di Messene? che ascolto?

**EGISTO** 

Io da bambino

Dir gliel'udiva.

MEROPE

È Polidoro il nome

Forse?...

**EGISTO** 

Cefiso è il nome.

MEROPE

E l'età?...

EGISTO

Molta.

MEROPE

Oh ciel!... — Ma pure il nome.... — E di qual grado,

19410000

Can per allietta cultivar grades Colle robuste liber see man. Vivea felice, del sus see man. Colla consent e i ligit.

THE EAST OF THE PARTY.

E management

Vita chi I trasc, a perile nu su su Cangiara?

263530

Dissension di questo regno a figna
L'avean costretto; e die sorrectio pess.
D'alto nemico il perseguio. Qui turno
Era torbidi e sangue; onde ei tremane.
Per la sua prole.... Ob quante volte in I mid.,
Ciò rammentando, piangere!

MEROPE

Tu meto

Dunque in Messene sei? Tuo paire sero. Ti trafugava in Elide?

EGISTO

No: gli altri Miei maggiori fratelli ei seco trasse. Cui morte cruda gli furò poi tutti.
Io sol bevvi le prime aure di vita
In Elide; a lui figlio ultimo nacqui;—
Misero padre! ed ultimo ti resto:
Se pur ti resto!— In cor, già fin dai primi
Giovenili anni miei, desío m'entrava
Di Messene veder, quasi mia culla,
Poichè il padre vi nacque.

MEROPE

Oh ciel!... Che parli?...Giovine egli è, di quella etade appunto....
E quel contegno,... e quei sembianti.... Ei pare,
Eppur non è. — Ma dianzi anco dicevi,
Che l'ucciso era d'Elide.

EGISTO

Mel parve.

MEROPE

Ei si ascondeva?

EGISTO

Sì.

MEROPE

Di cor?...

**EGISTO** 

Superbo.

MEROPE

Di vesti?

\_ --- ,

3 445571

minette.

PIZIZOPYZ

Frank. ...

20.75-71

Latu.

Спав пверши , т й возреди печи Venns ven пе..

THUME

Barnam. + tu. l'ha. moru."

LONG DE

Uccaser me voice.

TIN 199

T. disse et milia

Morenta.

3 ( .+ " (.

Il sieni in untal di sing esso,

Paragenti ..... Li fra a singuita era di morte.....

WI1(31

Ali museri ....

1 60+1 0

\_\_\_\_Semplemme ..... रण=== आउ== स्टीक अध्यक्तीकेक

Ogná feroma in pietomitos in woce

Di planto, singhiozzandi, el dicambiava

La madre sua.

MILOPE

La maire? E tu fellone,



Perfido, e tu pur l'uccidevi? e il corpo Ne scagliavi nell'onda? Oimè!... Perduto....

### EGISTO

Me misero! che feci? Il mio delitto Te in alcun modo offende? — Or, tu n'avesti Balía dal re, di me disponi; e n'abbi Alta vendetta. — Oh ciel! come potea Offender io te, Merope, cui sempre Nel mio cor venerai? — Sapea dal padre Le tue dure vicende: al pianger suo Piansi più volte anch'io: la brama ardente Di pur vederti anco pungeami. Spesso Col padre antico io porsi per te voti Al ciel; con man, ch'era innocente allora, Spesso per te fiamma di puro incenso Arsi davanti ai piccioli miei Lari. — Ed io ti offesi? Ah! mi punisci: il merto, Il chieggo, il vo'. — Ma, come mai spettarti Potea colui, che a truce aspetto univa Cor malnato?... Ma forse, ei tal non cra: Necessità I fea tristo.... Oimè! che dissi? Se tu il compiangi, egli è innocente; il tristo Io solo il son; deh! fanne in me vendetta.

#### MEROPE

— Ma, qual parlar! qual piangere!... Che fia? Mal mio grado ci mi tragge a pianger seco. — Di me il tuo padre ti parlava? EGISTO

Oh quante

Volte di te, del tuo trafitto sposo, De'figli tuoi narrommi!

MEROPE

Oh ciel! de'figli?...

EGISTO

Sì; dei tre figli tuoi, svenati tutti Da rio tiranno, il cui feroce aspetto Fremer mi fea qui dianzi. Assai più grato M'è in te il rigor, qual sia, che in lui pietade.

MEROPE

— Più non reggo al suo dire. Inchino appena L'alma a pietà, che un dubbio orribil tosto A furor mi sospinge: appena io lascio Tacer pietade, ecco, s'io'l miro, o l'odo, A lagrimar son risospinta.

**EGISTO** 

In core

Quale hai battaglia? Infra te stessa parli? Pietà ti fo? che non l'ascolti?

MEROPE

Ahi lassa!

Che mai farò? Nè condannar ti posso, Giovin etto, nè assolverti. Rimani Entro la reggia intanto: io vo'fra poco Rivederti. Ben pensa; in te ripensa Ogni più piccol caso di tua vita:

E in un rimembra ogni atto, e motto, e segno
Dell'ucciso. Tornarti anco in pensiero
Dei del tuo padre ogni più lieve detto. —
Ma, sei tu certo che il buon vecchio il nome
Mai non cangiasse? di'.

### EGISTO

Certo ne sono.

Io, balbettando, a dir Cefiso appresi. Quando ei poi mi dicea, che di Messene Fuggito s'era, e m'imponea ch'a ogni uomo Il taccssi, del nome anco mi avría Detto il ver, se ciò fosse: era ei ben certo, Ch'io 'l tacerei pur di mia vita a costo. Ch'egli è Messenio a te svelai; ma nulla Poteva io mai nasconderti?

#### MEROPE

Deh! basta;

Cessa per ora. — Alle mie stanze è forza
Ch'io mi ritragga a sfogar lungamente
Il rattenuto pianto. — A te la reggia
Sola assegno per carcere. Di nuovo
Udrotti or ora; e il tutto ridirai:
A parte a parte, a tutto appieno, e a lungo,
Risponderai: ch'io veritier ti trovi....
Ma, tu non hai di mentitor l'aspetto.

## SCENA V

## EGISTO

... Che mai sarà! Dentro il suo cor qual prova Martiro al mio parlare? Or, più che tigre, Mi si avventa adirata: or, più che madre, Dolce mi parla; e tenera e pietosa Mi guarda, e piange. A lei qual può mai doglia Quell'ucciso arrecare? Ov'ella affatto Orba madre non fosse, e da gran tempo, Parría che a lei svenato avessi un figlio. Ma pur, chi sa?... forse alcun altro avea, Che caro l'era: o a'snoi disegni forse Stava aspettando alcuno; e quei... Ma invano lo vo dicendo; io nulla so. - Ben vedi, Egisto; or vedi, se diceati vero Il tuo vecchio buon padre:,, I grandi mai " Non abbassarti a invidíar; son essi " Più infelici di noi ". Vero è, pur troppo: Ne posso omai del mio destin dolermi, Qual ch' io me l'abbia, ove pur tragger veggo Sì dolorosa vita da tanto alta Donna, or deserta. - Ma, già già si annotta. Poichè l'uscir di qui m'è tolto, il piede Nel regal tetto inoltrerò: di questo Vol. III.

Sangue mondarmi voglio. Ah! così tormi Potessi il fallo mio! — Ma, giusto è il cielo; E tutto sa: puniscami, se io il merto.

# ATTI TERES

## SIII: BING

## 3:111113

Cull alta a prompo: and restore or to show. Che non in 1960 miler. — I ten regire, Logic vie man, la i recent u inc Pien il retture de l'accepte, i purpu Che ia me irana n anna mea Dei ma man re i mer igia. i sarr Avenza ice sua sengue: ma. pompreso Li ben sitra nevore ne meno... En questo. Pur trumm e mussu di Cresimor i panali Questo e i iermaria sure sculta il Vende Erri Imperan u mai Ishi as per anai Ben sette e sette. Or rendi lime apparato Communicated frames for givel of general to stessor. Ahi secongilars riceinettel mires To non vousit: a most cannot avvisi Sordo ... Ecco il fratto!... Ob mul vissuti giuvui Per me! Da un anno io ti perdei; già indurati Di te vo in traccia da sei lunghi mesi;



Ed or, qui presso alla natal tua terra, Del fiume in riva, per sentier romito, Trovo tue spoglie in un lago di sangue? Oh me inselice!... Or, che sarò?... Ma pria Veder Merope spero. Ah, voglia il cielo, Pria che al tiranno, appresentarmi a lei! Null'altro io bramo. Omai per me che temo? Che perder ho, se il mio picciol Cresfonte Mi è tolto?... Eppur, chi sa?... Fors'io m'inganno.... Forse.... Ma come esser può mai?... La madre Ne saprà forse.... E se nol sa?... Deh! come Potrò mai darle io nuova orribil tanto?... Come tacerla? Oh ciel!... Ma, alcun qui giunge; Ascondiamci.... Ma no; donna è che viene;... E sola viene;... e parmi,... ed è pur dessa.... Incontriamla.

## SCENA II

MEROPE, POLIDORO

POLIDORO Regina.

MEROPE

Oh! Chi m'appella Qui di tal nome omai?... Chi sei, buon vecchio Ma che veggio? se'tu?... non m'inganno io? Inimet.

3122313

Ď....

THE PERSON

121

SETUTE.

41113:)

- II . II

MES PET

PLICALI

Or tel... — Tener ur ten

SE1.2E

- WG TF 685

Note with memory and appeared a second Print the Skie, the process a second Lie, of Legislate with a manual

TO UTILITY

In the a

Del miglior re, cue ione uni Ion, posse. Lo la spine son cue

## THE STATE

Or was mi marra

Perche ritorni<sup>3</sup> i passi suoi

Rintracciato non l'hai? Parla: or sei lune Son, che partisti d'Elide; ed or l'anno, Che ogni giorno io mi moro.

#### **POLIDORO**

Ahi me infelice!

Pensa qual pianto è il mio.... Tu non ne udisti Mai dunque?...

#### MEROPE

No.... Ma tu?...

Trascorsa ho mezza

Grecia; all'antico fianco lena porse
L'amor, la speme, il gran desso: Cillene,
Olimpia, Pilo, Argo, Corinto, Sparta
Io visitai, con altre città molte;
Nè indizio pure ebbi di lui: l'ardente
Sua giovinezza, e i generosi spirti,
Chi sa fin dove lo spingeano? — Ah figlio!...
Troppa in te di vedere era la brama,
D'apprendere, d'andare: o degna prole
Del grande Alcide, il mio tugurio vile
Non ti capea. Benchè del tutto ignoto
Fossi a te stesso, ogni tuo senso, ogni atto,
Pur ti svelava....

#### MEROPE

Oh quai diversi affetti Al tuo parlar provo ad un tempo! Ah! dove, Dove sei, figlio?... E il ver mi narri? ei degno Crescea degli avi?

## POLIDORO

Degno? Oh ciel! più ardita
Indole mai, più nobil, più sincera,
Più modesta io non vidi: e di persona
Sì ben formato; e sì robusta tempra;
E così maschio aspetto; e cor sì umano: —
E che non era in te? Di mia vecchiezza
Sollievo solo; in te vivea l'antica
Mia consorte; in te solo anch'io viveva:
Ben altro a noi, che figlio.... Ah! se tu visto
Fra noi lo avessi!... Quasi in cor sentisse
Gli alti natali suoi, con dolce impero
Ei ci reggeva a voglia sua: ma sempre
Eran sue voglie e generose, e giuste.:
Ah! mio figliuol, rimembrar non ti posso,
Senza che il pianto dagli occhi trabocchi.

### MEROPE

.... E me pur fai tu lagrimare a un tempo Di gioja e di dolore. Oh cielo!.. e quando Il rivedrò? deh, quando?... O figliuol mio, Degg'io saper tuoi pregj tanti, or mentre Saper non posso ove ti aggiri?

### POLIDORO

Oh! quanta,

Qual pena m'era il non poterti mai,

Fuorch'ei vivea, far nulla intender d'esso!

Ma periglioso era il fidarsi: appena
Il convenuto segno osai mandarti,

Per farti udir ch'ei me lasciato avea,

E ch'io poscia il cercava.

## . MEROPE

Ahi segno infausto! Ah, giunto mai tu non mi fossi!... Io pace Mai più non ebbi da quel di.... Che dico? Pace?... Ahi! non sai.... Dubbi e terrori orrendi A mille a mille, e false larve, o vere, M'agitan sempre. Al sonno io più non chiudo Palpébra mai: ma se natura, vinta Pur da stanchezza, un cotal po' richiama A quiete i miei sensi, orridi, sogni Più mi travaglian, che le lunghe veglie. Or lo vegg'io mendico andarsen solo, Inesperto, in balía di cieca sorte; Sotto misere spoglie, a, scherno preso Dai grandi alteri, e di repulse infami Avvilito.... Oimè misera!... Or lo veggio Di mar fremente infra l'onde mugghianti Presso a morire; or di servil catena Carco le mani, e i piè; da rei sicari Ora assalito e strazíato, e ucciso.... Oh ciel!... mi balza ad ogni istante il core, A ogni uomo ignoto, che di ria fortuna

Provato ha stral, penso ch'è il figlio; e tremo
E il credo, e agghiaccio: e d'un martir non esco,
Se in un peggior non entro.— Il crederesti?
Un giovinetto, che del fiume in riva
Jeri in privata rissa ucciso cadde,
Poi fu nell'onda per timor scagliato
Dall'uccisor, turbò miei spirti; e ancora
Li turba. Era straniero....

#### POLIDORO

Ucciso?... Jeri?...

Straniero?... in riva?... Oh ciel!...

#### MEROPE

Ma che! tu tremi?

Dimmi,...forse il mio dubbbio?..Oimè!..tu piangi?... Impallidisci?... in piè ti reggi appena?...

POLIDORO

- Misero me! che far degg'io? che dirle?...

#### MEROPE

Fra te che parli? A me parla.— Che pensi? Che sai? che temi? Udir vogl'io: deh! trammi Di dubbio; su....

#### **POLIDORO**

Parlar non posso;... e voce....

Mi manca,... e lena....

## MEROPE

Inorridisco.... Ardire
Già più non ho di chiederti.... Ma il voglio;

Sapere il vo'. Che più rimango in vita, Se madre omai non sono? Or di'; tu il sai, L'ucciso....

POLIDORO

Io nulla so.

MEROPE

Parla; l'impongo.

POLIDORO

... Donna,... conosci... questo... cinto?

Oh vista!

Di fresco sangue egli è stillante?... Oh cielo! È di Cresfonte il cinto... Intendo... Io... manco...

POLIDORO

... In riva al fiume, al raggiornare, or dianzi Io'l ritrovava sepolto nel sangue: Uom fuvvi ucciso; ah! non v'ha dubbio; egli era Il figlio tuo.

#### MEROPE

... Qual morte!... Oh rio destino!...

Ed io vivo? — Ma tu, così guardasti Un tanto pegno? Ahi folle! in chi riposi Mie speranze, mia vita? al di lui fianco Forse tu starti non dovevi sempre? Qual ferro lui potea svenar, che pria. Tua lunga inutil vita non troncasse? Me servivi così? così l'amavi?...— Ma, oimè! tu piangi? e non rispondi? Ah! colpa Del fato è sol; deh! mi perdona: io sono Madre.... Ah no! più nol son.... Morire....

lo merto,

Misero me! tutto il tuo sdegno.... Eppure Sa il ciel, s'io colpa....

#### MEROPE

Ah! mel diceva il core....

In quella notte orribile, che in braccio
Io tel ponea:... Mai più tu nol vedrai....
Con sue picciole mani ei mi avvinghiava
Sì strettamente il collo; oli ciel! parea
Quasi il sapesse, che per sempre ei m'era
Tolto. — Tre lustri in rio timor vissuti,
In pianto, in vana speme, ove son iti?
Di Polifonte l'odioso aspetto
Da me sofferto; e tanti affanni e tanti;
Perch'io tutto perdessi a un tratto poscia?
Ed in qual modo!... E agli occhi miei!... per mano
D'un vile.... Oimè! di sepoltura privo....
Figlio, deh! figlio, almen tuo corpo esangue
Dato mi fosse! Infra gli amplessi, e il pianto,
Potessi almen... sul tuo corpo morire!...

POLIDORO

Ed io,... tre lustri di paterna cura Vedermi tor così? Misero! io vengo

1

A trafiggerti il core.... Eppur,... tacerlo Tel poteva io?

MEROPE

Morire; altro non resta....

## SCENA III.

POLIFONTE, MEROPE, POLIDORO

## POLIFONTE

Di nuovo pianto, e inusitate strida Io vengo al suon: che fia? — Chi sei tu, vecchio? Che mai recasti?

#### MEROPE

Or via, vieni, o tiranno. Di pianto al suon, di pianto, qual già udivi In questa reggia stessa, il dì che morte Seguía tuoi passi. O tu, che il cor ti pasci Dell'altrui pianto, or godi: al fin del tutto Orba mi vedi.

## POLIFONTE

Ah! — Rimaneati dunque Quel figlio, che negavi?

#### MEROPE

Oh mal accorto

Tiranno tu! creder potevi spento Il mio figliuol, poich'io vivea? Qual vita Tracsa., il sai, sempre a veneri astretta....
Sai vivo epi era, u tel ceava; e in perio
l'inca spene u raccinudea, ene un giorno
Qui i rivedre, terrore alti negli empi.
I almin del ciel, vendicator del pany.
Dei fratelli, di me, del siglia avito.—
Se cio non era, ui sono istante io mai
l'dito avria tuoi netti, a me più eradi.
Quando offri pare ed esecrande nozze,
Che in minacciarmi aspro servaggio, e morte?

## PULIFONTE

Tal dai mercede a chi del trono a parte Voleati? O donna, io, che tiranno m'odo Nomar da te, men di te crudo io sono. Sapeva io, sì, vivo sapea il tuo figlio; Nè m'inganuasti.... Ma, per ora io scuso Il duol tuo giusto: uu di verrà poi forse....— Ma, certa sei di tal novella? Ov'era Questo tuo figlio? e donde vien costui, Che messaggiero?... Oh! non m'è nuovo affatto Il tuo volto; mi pare....

#### POLIDORO

A te son noto:

Mirami fiso; del tuo re Cresfonte Spesso m'hai visto al fianco. Polidoro Son io: Messene albandonai, quand'altri La serva fronte a usurpator piegava.



Ravvisami: più bianco è ver ch'io reco Dagli anni il crine; e più curvato il tergo; E tinto in morte dagli stenti e angosce Il volto: ma pur sono ognor lo stesso; Ognor nemico a te più fero. Ho salvo L'unico figlio del mio re: nudrito, Educato l'obb'io; per lui lasciata Ho la natal mia terra: e le perdute Ricchezze, e onori, e la per lui perduta Dolce patria, più a grado eranmi assai Che ogni alto stato, e l'obbedir tiranno.— Ahi lasso me, che con lui non spirava!... Se del passato aver vendetta brami, Di me la prendi: in libertà dolersi Merope lascia; e di mia trista vita, Che spenta è omai, me sciogli. Altro non duolmi, Che il non poter dar oggi i più verdi anni Al sangue de'mici re; ma, tal ch'io l'offro, Questo inio tremolante capo, il prendi.

## POLIFONTE

Pietà mi fai, non ira: assai ben festi D'importi esiglio. A suddito ribelle Pena non altra io do. Non del sottratto Fanciul, che pur fu generosa l'opra, Ma del fin scellerato a che il serbavi, Colpevol sei. T'era mestier quel giorno, Ch'io sconfissi in battaglia il signor tuo, Tormi, quel di, la vita in campo; o allora Morir per lui. — Pure il passato io voglio Or del tutto obbliar.... Ma, finta nuova Non rechi ad arte forse? Or narra, quando, Dove, come ei moría....

#### MEROPE

Saperlo estinto,

A te non basta? anco vederlo forse
Vorresti? e il vile tuo tremante core
Rassicurar con tal feroce vista?
E una madre veder sul morto figlio
Sparger pianto di sangue? Or va; dal fiume,
Ove onorata no, ma queta tomba
Egli ha, ritrallo, e in Messene strascinalo;
Strazj, cui dar non gli potesti vivo,
Estinto gli abbia; va. Quei, che trafitto
Fu dianzi, era mio figlio.

### POLIFONTE

E fia, ch'io 'l creda?

Eri tu seco? di'. Come?...

POLIDORO

Pur troppo

Giungeva io tardi! Ah! me con esso ucciso Avría colui. Più nol vid'io....

POLIFONTE

Ma come

Il sai tu dunque?

### POLIDORO

Ecco; il suo cinto è questo. Spoglia già di Cresfonte; ancor grondante È del suo sangue; che in un mar di sangue Colà il trovai: mira; il ravvisa; il crudo Tuo sguardo pasci. — Un giovinetto, ignoto, Stranier, d'Elide.... Oh ciel!... così non fosse, Com'è pur desso!

#### MEROPE

Il mio morir tra poco Fè ten farà. Ma tu, che qui t'infingi, Forse tu il festi ivi svenar.... Che forse? Dubbio non v'ha. Coll'uccisor tu dianzi Tranquillamente favellavi: or donde Pietade in te, che pur di lui sentivi, Se di crudel desío figlio non era? Ah! sì; tuo messo era colui....

### POLIFONTE

Ti accechi,

Merope, tanto? Io mai nol vidi; il giuro. Se qui celato il tuo figliuol venía Solo, fuggiasco, in menzognere vesti, Come saperlo io mai potea? Colui, Che il trucidò, come il potea (deh dimmi) Ravvisar egli mai, se a lui non meno Era ignoto, che a me? Vuoi più? tu stessa Dell'uccisor pietade non mostrasti?

Not less in the record parent the Note less than the stess interrogated domain Del suo destit man i fer los

WITH CITE

Se 180

Danque non se de como, in questa resista fra tue man quell'incosore miame:
Pro sol vendetta alcunic istante ancora
Me rattenere in vita. In fa., cu'ac il vendetta alcunic in fa., cu'ac il vendetta ancora sulla tomia
Dell'iniatto Cresionie: iva l'initéa
Alma spirar ira mille strazi e mille
Fa ch'io il vegga : ec alora.....

PULIFUNTE

le care a dritto

Potrei mercede a cui avenava am vile.

Che a tradimento a mender um semiva:

Ma pur sho sou qua tu un tarel, or mira
Del mio nemico vendurar la morte.

Io stesso voglio: e ten prometto intera.

Giustizia in breve....

#### 無チャ クをも

Aspra la voglio, e prime.

E inaudita, e terribile: null'altro

Mai ti chiedei: favore ultimo, e prime.

Questo mi fia da te.... Ma, vero parli

Non ben mi affido.... Sbramar gli occhi men

Fat III.

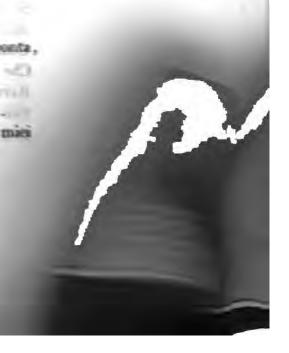

Del sangue tutto di quell'uom feroce.... Che dico, gli occhi? io voglio a prova, io stessa, Ferirlo; immerger mille volte io voglio Entro quel cor lo stile.... Atroce core, Che udía il mio figlio, in voce moribonda Di pianto e di pietà, chiamar la madre.... L'udiva; eppur nell'onde lo scagliava, Forse ancor semivivo; ancora forse Tal da potersi trarre dalle orrende Fauci di lunga morte.... Ed egli, or dianzi A me il narrava; io l'ascoltava; e quasi Innocente il credea; quasi pietade, Più che l'ucciso, l'uccisor mi fea. — Pietà? scontarla or or saprò: vendetta lo ne farò, qual non s'intese mai; Io stessa, or or: tu il promettesti; dimmi: L'atterrai tu?

## POLIFONTE

Qual più ti piace, in breve Vendetta qui ne avrai tu stessa. Ah! possa Così il suo sangue entro il tuo cor far scemo L'odio che in sen mi serbi! In lui, deh, tutto Possa il tuo sdegno sazíarsi! Io volo A disporre ogni cosa: il giusto pianto Non vo'per ora io più sturbarti, o donna: Ma tosto in parte a rasciugarlo io riedo.— Tu, non lasciarla intanto: in te non biasmo Pietade omai: ma della madre or l'abbi, Se già ne avesti del figliuol cotanta.

## SCENA IV.

POLIDORO, MEROPE

### POLIDORO

Per or, deh! vieni alle tue stanze; soffri, Che del tiranno l'oltraggiosa e tarda Pietà mi valga; che a'tuoi piedi io spiri, Teco piangendo, e parlando del figlio.... Ch'io vendicar lo veggia, e poi mi muoja.— Vieni; ben senti; dal dolor, dall'ira Sei travagliata, e in piè ti reggi appena. Se alcun sollievo al corpo egro non presti, Nè la vendetta, che pur tanto brami, A veder giungerai.

MEROPE

- Pur ch'io la vegga!



# ATTO QUARTO

# SCENA PRIMA

# EGISTO

Imposto ha il re, ch'io qui l'attenda? È fermo Dunque il destino mio: qual ch'egli sia, Intrepido lo aspetto. Emmi sollievo Solo, il saper ch'io non son reo. Ma, sempre (Se il viver pur mi vien concesso) amaro A ogni modo ei sarammi: ognor su gli occhi Quell'ucciso mi sta. — S'io in core accolgo Dolce lusinga di perdono, il cielo Sa perchè omai l'accolgo. O amato padre, Per te soltanto io viver bramo ancora, Per rivederti; per tornarti a pace Ch'io ti tolsi; per chiuderti gli antichi Occhi morenti: chè ai tuoi giorni estremi Ti avvicini pur troppo!... Ahi figlio ingrato! Forse affrettasti il suo morir tu stesso!...

# SCENA II.

# POLIDORO, EGISTO

**POLIDORO** 

Par che Merope alquanto or si racqueti, Aspettando il tiranno: a quella tomba Frattanto andrò....

EGISTO

Qual voce!...

POLIDORO

Ivi i miei voti...

EGISTO

Oh ciel! fia ver? Quel vecchio....

POLIDORO

Ivi mi giova

Versare il pianto....

EGISTO

Ah! non m'inganno; è il bianco

Suo crin; suoi passi; i panni suoi.... Deh, volgi Ver me, buon vecchio....

POLIDORO

Oh! chi mi chiama?

EGISTO

Ah padre!..



# **POLIDORO**

Che veggio? oh ciel! tu qui? tu vivo? Ahi dove Ti trovo io mai! deh! ti nascondi. Io tremo.... Misero te!... Perduto sei.

#### EGISTO

Deh! lascia,
Ch'io mille volte pria ti stringa al seno.
Padre, al certo per me portasti il piede
Entro Messene, ove hai nemici tanti;
Osi per me porti a tal rischio.... Oh cielo!
Un figlio empio son io; tanto non merto:
Troppo in lasciarti errai.

# **POLIDORO**

... Per lo gran pianto....

Parlar... quasi... non posso.... Ohimè! t'ascondi...

Fuggi.... Tu sei. — Grave periglio è il tuo....

Come in Messene, in questa reggia?...

#### **EGISTO**

O padre,

Tu in mal punto mi trovi: entro la reggia Sto custodito.... Ahi! che mi scoppia il core, Padre, in doverti confessar, ch'io forse Alla condanna di supplizio infame, Come omicida, assai sto presso. Andronne Fors'anco assolto, che innocente a un tempo, Benchè omicida, io sono.... Ohimè! qual figlio In me ritrovi!

#### 245, 3000

Он шанести жене.

To forse acciso has a arramer, ce a ----

E .ist )

L'uccisi io, sit ma in mia niesa. I mia-

EGAST :

POLIDORO

Ch kilo ... Or ion weren

A lagrimar ... Tempo non -.. Teres



#### **EGISTO**

Or penso: e s'uom qui ti vedesse? a molti Noto esser dei;... se ravvisato?... Io tremo Per te soltanto.... A che ti esposi?... Ah! meco Ritratti or dove questa lunga notte In pianto trapassai; ch'io vi t'asconda, Infino a sera almeno. Ah! se il tiranno Mai ti scoprisse!... e s'ei sapesse a un tempo, Ch'io ti son figlio!... Vieni: assai mi resta Di speme ancora: Polifonte acceso Non è d'ira soverchia; e a me la stessa Merope or dianzi ebbi pietosa molto: Quindi sperar mi lice ancor perdono Del mio delitto involontario.

# POLIDORO

Oh cielo!...

Merope stessa?... a te?... — Breve, ma pieno, Saría mestier ch'io gli parlassi.... Ahi lasso!... Che fo?... che dirgli?... e che tacergli? — Ascondi Te stesso almeno per brev'ora....

#### **EGISTO**

Invano

Il tenterei; cercato io fora; imposto M'è l'aspettare. Ma, perchè celarmi?...

**POLIDORO** 

Tu mai non fosti in più mortal periglio; Nè in più mortale angoscia stetti io mai. Merope stessa ha il tuo morir giurato: E Polifonte or ora infra i suoi fidi, Qui con Merope viene. Ella vuol darti Morte; uccisor dell'unico suo figlio Crede Merope te.

**EGISTO** 

Che feci? Un figlio

Le rimaneva? un figlio? Ed io gliel tolsi? —

Ah! vieni, o madre sconsolata; in questo

Perfido cor l'ira tua giusta appaga.

Qual morte, e strazio, e infamia a me non dessi?

POLIDORO

Ma,... del suo figlio... l'uccisor... non sei...

**EGISTO** 

Dunque?

**POLIDORO** 

Nol sei....

EGISTO

Che più? Tal mi crede ella:

Priva è del figlio: al suo dolor sollievo

Fia l'uccidermi; e venga....

POLIDORO

Ah no!... Del figlio

Priva non è.

EGISTO

Ma quel ch'io uccisi....— Io voglio A ogni costo vederla; udirla....

Vol. III.

Tornato il vede, in sua feral natura Di sangue ei torna; e tu sei morto. Ah! lascia; Ad incontrar Merope volo: io forse Ancor potrò.... Deh! s'io giungessi!...

EGISTO

Io veggie

Venir ver noi soldati....

POLIDORO

Oimè! che miro?

Merope vien con Polifonte.... Ahi lasso!...

EGISTO

E a lor vien dopo un numeroso stuolo....

**POLIDORO** 

Che mai farò?... Statti al mio fianco, o figlio;... Morire almeno in tua difesa il giuro. —

# SCENA III.

POLIFONTE, MEROPE, EGISTO, POLIDORO, POPOLO, SOLDATI

POLIFONTE

Merope, in mano ecco a te do l'infame Uccisor del tuo figlio. Avvinto ei sia D'aspre catene: e a un sol suo cenno, ei cada.

MEROPE

Ahi scellerato, barbaro, fellone!

Assassin vile, la tua mano impura
Bagnata hai tu del mio incluo, nel sangue?
Che mi val tutto il tuol som una stilia
Scontar mi puo di quello! — Io, che già tanto
Era infelice! e tu, sovra ogni donna.
Sovra ogni madre, misera mi festi. —
Stringete voi que ferre, lacci: orrendi
Strazi inauditi apprestategi: ei spiri
Infra tormenti l'alma. Io vo mirario
Piangere a calde lagrime: non ci, una.
Mille vo dargli io stessa orride morti. —
Ahi lassa! e ciò ti rendera ii tuo figlio?

## EGI-TO

A te mi arrendo, o Meroje: a una madre Si giustamente disperata io cedo Di spontaneo volere: e, s'anco in ceppi Costor non mi stringessero, tu sola A far di me qual pin vuoi strazio basti. Giusto è il tuo sciegno.... Eppur, sai ch'io non reo, E degno or dianzi di pietà, ti parvi.

#### MEROPE

Io?... Di pieta!... per te!...... Ma pur, que detti Sovra il mio cor d'ignota forza....... Or via; Che pietade! che detti! A che più tardo? Andiam; su quella tomba strascinatelo: L'ombre del padre e dei figliuoli uccisi Del suo sangue si appaghino;... e la ania; Ch'io seguirolli in breve.

POLIFONTE

Un sole istante
Ti piaccia ancor sospendere. — Soldati,
E voi, Messenj, testimon vi volli
A questo giusto atto solenne. — A danno
Di me serbava occultamente un figlio
Questa adirata madre: eppur pietade
Io del suo duol sento or non poca; e attesto
Il ciel, che s'ella in generoso modo
Vivo svelato a me l'avesse, io cura
Preso ne avrei, qual d'un mio figlio, forse:
Morto, mia cura è il vendicarlo. — Udiste?—
Merope or tosto si obbedisca: è poco
Una vittima sola a dolor tanto.

EGISTO

Ah! di Cresfonte all'ombra altra si debbe Vittima omai.

MEROPE

Che parli? Andiam....

Deh!... Prego;

Indugia alquanto.... Io vorrei dirti.... Ah! m'odi...

MEROPE

Che parli or tu sommesso? Eri già fido Tu di Cresfonte; al suo rimasto figlio Eri custode: or la tua fede forse Tincresce? E che? dell'uncisor ti duole?... Pietà ne senti?... Osi pregir, che il colpo?... Potimono

Io?...pieta?...no.....Ma.tm sei madre....Arresta.... Udir più a lungo er da lui stesso dei Cose assai dei tuo figlio...

## POLIFONTE

Costus d'anque

Il cocoscea?...

#### MEROPE

Che udr?— Che ardisci? E speri Scemar mio sdegno? Ei non svencumi il figlio? Non mel dicesti? e nol consessa ci stesso? E non mel dice, grondante di sangue. Questo suo canto, che tu in man miliai posto? E 01510

Quel ciuto è mio, tel giuro. Dal mio fanco Cadea stildiato....

## POLIDOLO

Un eltro esser potrelde Simile a quello.... E quell'ucciso..... forse Non era il figlio tuo....

## MEROFE

Qual nuova ascelto Leiqua fraude!... Ahi rio tiranno! or tutti Dunque hai corrotti? anche costui, già tanto Fedele a noi? Quasi a trionfo, in vita



Vuoi l'assassin del mio figliuolo, e fingi Volerlo spento? e mezzi tali?...

POLIFONTE

O donna,

Tu pel dolor vaneggi. Or, chi non vede?...

' MEROPE

Dunque, se spento il vuoi davver, null'altro Più mi riman da udire. A fren non tengo Già più mia rabbia omai: già già mi adira Contro me stessa'ogni indugiar. Che vale Il più inoltrarci? in queste soglie ovunque Del par si aggira il trucidato sposo: Tosto ei si appaghi.— A me quel ferro; io stessa,... Io sì, svenarlo or di mia mano....

**EGISTO** 

Il petto

Eccoti ignudo. Ahi madre!...

POLIDORO

Arresta....

MEROPE

Muori.

POLIDORO

Deh! ferma....

١,

POLIFONTE
Osi tu tanto?

MEROPE

Iniquo.... Oh vista!

Tu piangi, e tremi?... Ed io, ferir nol posso!...

POLIFONTE

Qual havvi arcano? Or via, vecchio, favella.

POLIDORO

Deh! per pietà....

POLIFONTE

Parla.

MEROPE

Ch'io 'l fera....

POLIDORO

È questi....

MEROPE

Chi mai?

POLIFONTE

Su, svela....

POLIDORO

È... il figlio mio.

MEROPE

Deh! come?...

POLIFONTE

Costui tuo figlio?

EGISTO

Ei mi fu padre.

MEROPE

Ei mente: —

. Ma, s'anco il fosse, il mio figliuol mi ha spento. Muori.

Vol. 111.

MEROPE

POLIDORO

Ahl ferma... È il tuo figlio.

EGISTO

O madre....

MEROPE

O cielo!

POLIFONTE

11 4 3 S

Costui?...

. POLIDORO

Sei madra, salvalo.

. Il mio figlio!...

POLIFONTE

Qual tradimento è questo? Olà, soldati....

MEROPE , j. .

Io ti son sendo, o figlio.... Ah! il cor mel dice; Son madre ancor....

. POLIFONTE

Soldati....

MER OPE

A lui non giunge

Ferro, che me pria non trafigga....

EGISTO.

O madre,

Fra mie braccia ti stringo!...

POLIFONTE

Or, qual menzogna

Ne arrechi tu, testeu di fule antico? Un infame assessin, chlesser soil miega, : Sarà suo figlio? e il crederi? Soldati, Si nocida tosto.

#### MELGPE

Infame ta... Ma salvo, Finchio respiro, è il figlio.

PULIDURO

Il ciel ne attesto, Cressonte egli è. Quel ciuto, è il suo: sol nacque L'error da csò. Messenj, a voi son noto; lo spergiuro non sono....

# EGISTO

E niun fra voi Me ravvisa dal voito? Unico avanzo Del vostro re son io. Tra voi non havvi Guerrier de suci?...

PULIFONTE

Mente costui. Si necida....

MERGPE

Me pria.... No, mai....

EG15TO

Deh! mi si sciolga il braccio; Un brando, un brando a me si porga: ai colpi Riconoscer farommi.

> menope Oh detti! Oh vero



Germe d'Alcide! Agli alti sensi, agli atti
Nol ravvisate or tutti? E nol ravvisi
Tu, Polifonte, al tuo terrore? Or trema....
Ah no! ch'io tremo; io le ginocchia al suolo
Piego.... Deh! tu l'alma a pietade inchina.
Questo mio regno, onde ripormi a parte
Volevi, (o almen pareva) intero il serba;
Sia tuo per sempre. Io, l'asurpato seggio,
E il trucidato mio consorte, e i figli,
Tutto omai ti perdono: unico al mondo
Questo figlio mi avantal; altro non chieggo;
Deh! tu mel dona; deh!...

## POLIDORO

Pensa, che hai molti Nemici ancor nel tuo mal fermo regno; Che uccider lui, senza tuo rischio grave, Non puoi. S'io mento, ecco il mio capo. Or dianzi A vendicarle il figlio ti accingevi Con pompa tanta, sperandolo estinto; Ei vive, e ucciso il vuoi?

#### POLIFONTE

— Costui potrei
Punir, qual ch'ei pur sia, di giusta morte.
Ma, vie più sempre di Messene agli occhi,
Donna, smentirti io voglio. Ei non t'è figlio;
Che il tuo tu stessa infra le fiamme hai visto
Perire; e udillo di tua bocca spesso

Oh mabbia:

Salarada

Messene tutta: ognun qui meco estima
Di si importante iatto e stoita
Lisibil prova, l'asserir d'un vecchio
Solo, ramingo, e da te compro
Altre prove aspettandone, supporto
Lo tal vo intanto.— Oia, si enota — Ileo
E rendo a te: quand piegarti lo spero
Alie da me proposte nonze....

EG1570

Del genitor, che amando se in Contaminar in i ramoni... Se in contaminar in i ramoni del parte svenar: munor del parte svenar:

Non l'irribite ann. Cir de que Crudo pensier... Des Fusiones Productiones

Le più de mo, ques man enne.

liestra le mate guarde. I poin.

Per or dei loco... e corres.

# SCENA IV.

POLIFONTE, MEROPE, POLIDORO.

EGISTO, GUARDIE

# MEROPE

Che mai gli disse?... Io tremo.... Oh cielo!...

Donna,

Costui salvar null'altro puote al mondo, Che tu, col farti mia. S'anco in Messene Suddito alcuno a me rubello io conto, Son nella reggia appien signore io solo. Del tuo figliuol la favola si avveri; Spento ch'io l'abbia, ogni mio danno poscia Rivivere nol fa. Brev'ora io lascio A'tuoi pensieri.— Anzi che il Sol tramonti, O qui, fra i Lari miei, dato hai di sposa A me la mano, o qui, su gli occhi tuoi, Ucciso io stesso avrò costui.

# MEROPE

Deh!... m'odi....

# POLIFONTE

Scegli. — Ti lascio. A posta vostra ordite. Vane menzogne; in mio poter vi ho tutti. — Guardie, qual di costoro uscir tentasse Or della reggia, trucidato ei cada.

# SCENA V.

# MEROPE, POLIDORO, EGISTO

GUARDIE NEL FONDO DELLA SCENA

#### MEROPE

Oh figlio amato!... unico figlio!... Appena Credere il posso.... E uccider io ti volli? Io?... Ma nel cor ben mi sentía possente Un ritegno inspiegabile.... Ma quali Duri patti a me il rendono?... Che dico? Dolce ogni patto, che il figliuol mi rende.

Misero me! Deh, quanto meglio egli era Ch'io perissi bambino! O madre, or dove, Dove ti traggo!...

Odi, o regina: il vuole

Necessità fatale. Il fero colpo Sospeso è solo or dalla speme iniqua, Che nel tiranno entrò d'acquistar tempo, E non si accrescer l'odio. Ove ottenerti Sposa ei pur possa, i suoi feroci patti Ei ti atterrà per ora: ove tu il nieghi, Come a più corto mezzo, al sangue ei torna. Or sì t'è d'uopo, or, se il fu mai, mostrarti Madre, e non altro. Di te stessa orrendo Sacrificio tu fai; ma il fai pel figlio....

MEROPE

Che non farei per lui? Qual dubbio?...

Ah madre!...

#### **POLIDORO**

Ma, compiuto ch'ei sia, risorgon molte Speranze allor. Finga il tiranno; io spero Che il preverremo. I nostri amici antichi Vivo appena sapran del lor Cresfonte L'ultimo figlio, che sottrarlo tosto S'ingegneran dal perfido tiranno. E se il vedran, che fia! Nulla lor manca, Che un capo....

Ed io'l sarò.

POLIDORO

Sì, figlio.... Ardisco

Nomarti ancora dell'usato nome....
Tu capo a lor sarai: felice io sento
Presagio al core; poichè il ciel sottrarti
Del tiranno al feroce impeto primo
Dianzi volea. Ma intanto, egli è per ora
Forza il finger; tu, madre, al patto infame
Parer venirne di buon grado; il dei:

Tu, prode, umili modi assumer, tali
Da trargli, o almen nell'empio re far scema,
La diffidenza alquanto; onde con l'armi
Sue sen trionfi: il dei, se i duri lacci
Dalla misera madre per te presi
Romper ti cale.

# **EGISTO**

Ah!... d'obbedirti io giuro; Ma, fin che inerme sto. Guai, se al mio sdegno Occorre un ferro. Altro più allor non odo, Che il padre estinto, e il valor mio.

#### POLIDORO

Deh! taci. -

Donna, concedi, che in tuo nome io tosto Vada al tiranno; arte è mestier con esso Non poca, e indugio niuno. Io finger meglio Saprò di te. Ch'io la tua man prometta, Deh! mel concedi: in me ti affida; un qualche Tempo otterrò, se il posso: ove ei persista In voler oggi l'empie nozze, io spero Gran cose in breve dai Messenj. Intanto Tu il valor troppo, e tu il grave odio ascondi. Tutto per te l'amor di madre io sento; Ma inoltre n'ho di padre il senno, e lunga Esperíenza: in me si creda.

EGISTO

Oh padre!...

Vol. III.

.00

# MEROPE

# MEROPE

Va dunque tosto, o mio fedel: disponi Di me: col figlio io ritrarrommi un poco.

# SCENA VI

MEROPE, EGISTO

## MEROPE

Ch'io d'abbracciarti almeno, e di baciarti Mi sazj!...

# EGISTO

O madre, a orribil costo il fai.

# ATTO QUINTO

# SCENA PRIMA

POLIFONTE, SOLDATI

## POLIFONTE

Cede Merope al fine. — Adrasto, vanne; Sappia ognun le mie nozze; e or or, per quanto Di questo regio limitar l'ampiezza Il soffre, ingresso libero ai migliori De' Messenj concedi. Avviso a un tempo Fa che si rechi a Merope, ch'io, presto Ad eseguire il suo voler, l'attendo.

# SCENA II.

# **POLIFONTE**

Fortuna a me destra finor, comincia A mostrarmisi or dunque in torvo aspetto? E fia ver? quel Cresfonte, a mie sagaci Lunghe ricerche ognor sfuggito, or, quando lo men mi avviso, innanzi a me si para? E quando a morte giustamente io 1 traggo, Un nodo inestricabile di casi, Pietà mia stessa e malaccorta, e finta, A un tempo il danna, il manifesta, e il salva? — Ma, se con arte io cominciai, con arte Proseguirò; fin che di forza il tempo Torni. Messene mormora: mostrarmi Tanto più a lei franco e securo io deggio. Merope viene alle abborrite nozze Sol perch'è madre; e quindi aspetta forse La mia rovina poi... Ma, preverrolla. Sgradite a me son quanto a lei tai nozze: Ma più vantaggio, e pria di lei, trarronne. Fra securtà di nuziali letti, Di comun mensa, e di ospitale albergo, Si apprestan mezzi, ad ogni istante mille, Di compier ciò, ch'or trar non posso a fine, Nè lasciar poi, senza periglio, a mezzo. —

# SCENA III

MEROPE, EGISTO, POLIDORO, POLIFONTE

SOLDATI, POPOLO, SACERDOTI, VITTIMA

## POLIFONTE

— Vieni, o regina; che il tuo prisco nome Ti renda io primo. Al fin tu cedi: oh! lieto Sia il giorno a noi! Da me festosa pompa, Per quanto il soffre brevità di tempo, Apprestata al solenne atto rimiri. E grandi, e plebe, e sacerdoti, e Numi, Testimori vogli io, ch'ogni rancore Spento è tra noi: restituito a ognuno Suo prisco stato; e che sublime ammenda Io fo in tal guisa d'ogni antico oltraggio.

#### MEROPE

— Ma, quei, che stanno a noi dintorno, udito Forse han da te, che sono io madre ancora? E a qual prezzo la vita del mio figlio Mi vendi?...

#### POLIFONTE

Or dianzi, in nome tuo, costni Altro parlommi. E che? già ti cangiasti? — Ma, se pur vuoi de'tuoi pensieri a parte Questo augusto consesso, io'l vo' de' miei. Ragion di me render non temo. Or m'oda Messene dunque. — Io vincitor qui venni: Io, col mio brando, a questo trono, ov'anco Gli avi miei m'appellavano, mi seppi La via sgombrare. Al vincitor soggiacque Il vostro re sconfitto. Io, troppo forse Fero in quel punto, la innocente vita Tor lasciava a'suoi figli: atroce frutto, Ma di vittoria usato frutto. Il regno Presi, ed il tengo: ma, qual fossi io poscia



Duce, giudice, re, padre a voi tutti; Voi tutti il dite. Entro mia reggia appieno Stette Merope stessa indi secura; E (libertà sen tragga) anco vi stette Sempre onorata, qual di re consorte. Eppur, ben io sapea, ch'ella un figliuolo In mio danno a vendetta empia serbava. Ecco or colui, ch'ella suo figlio noma; Eccolo: udite in quale aspetto ei viene.

MEROPE

Eccolo, sì: questi è d'Alcide il sangue, A tal ridotto.... Ahi traditor! chi 'l trasse A così infame stato?

O figlio, affrena

Il tuo furor....

POLIFONTE

Certo, son io che il traggo Qui in sembianza di perfido assassino; Io d'innocente sangue l'empia destra Lordar gli fea. Mirate alto campione, Eroe novello! Egli è d'Alcide, al certo, Degno germe costui, ch'or me venía A trucidar di furto: e dotta intanto Fea nel ferir la mal sua esperta mano, Con altra infame uccisíone: e stava Travestito, in aguato generoso, L'ora aspettando ove al mio petto strada Far si potesse. Ecco qual venne; e tale Lo scopre a voi menzogna, od arte, o caso. Dovuta pena io dar poteagli; e il posso: Ma brama troppa è in me di pace: ha chiesto Merope a me la vita sua; gliel dono; Sol ch'ella omai la destra a me non nieghi, E al fin taccian fra noi così gli sdegni. Nè basta ciò: s'egli è sua prole, io 'l voglio Far del mio regno erede, poichè figli Altri non ho. - Che sar più deggio? - E tanto Degg'io pur fare? - E voi, Messenj, or dianzi Usi all'impero di guerrier canuto, Signor vorreste un giovinetto imberbe, Cresciuto oscuro, a se medesmo ignoto; Che nullo, o tristo saggio ha di sè dato; Che ignaro appieno d'ogni pubblic'arte?...

# EGISTO

Ignaro? io 'l son dell'arti tue; nol sono, No, dell'arti d'Alcide: e prova farne Saprei....

#### POLIDORO

Deh! taci: a che innasprirlo? Il vedi; I satelliti suoi son troppi: ogni uomo, Vedi, qui muto è dal terrore.

# POLIFOXTE

- Il vostro



Tacer, Messenj, alto stupore acchinde
Di mia troppa dolcezza. Appien convinti
Havvi il mio dir, ben veggo: anzi, non saggio
Parvi il mio oprare, or che a costoro affido
Me stesso tutto; e di costoro il core
Noto esser demmi. È ver; ma, ad ogni costo
Alta far voglio e memoranda ammenda
Della vittoria mia. — Merope, omai
Da te soltanto io pendo: ebbi il tuo assenso
Pur dianzi già; ritormel forse or vuoi?

# MEROPE

— L'universal silenzio orrendo annunzia
Chiaro pur troppo il mio destino. — Il figlio,
Col mio morir, dunque or si salvi: io 'l debbo. —
O di Cresfonte inulta ombra dolente,
Perdona, deh! l'involontario oltraggio:
Per te fui madre; e pel tuo figlio io vengo
Alle nozze di morte. A fero passo
Mi traggi, o figlio.... Ma, se in vita resti,
Assai son paga.... E fia pur ver, che a forza?...
O voi, già un dì, sudditi fidi al padre,
A tal ridotti or ci vedreste?...

POLIPONTE

Or via....

# MEROPE

Deh! non sdegnarti: al mio parlar do fine In brevi detti. — Odi tu dunque, o figlio, Cli nitim met orse a real succession.

Piega tu mai i real succession.

Fuor che i servir. Tima issument i ressonanti consultation of the real consultation.

Coll'eseguine real real consultation i real consultation.

Pur ramamentation i real consultation.

Forse il suo ror tu seviranti di succession.

Chiusa per sempre a ma matri di real consultation.

Vedrai tra bresse in meste sociali minima.

Duri a serbar, mesti suo netti succession.

Misera madrell... O'ru morrell. Mil. Travel. Voglio tal vita, a a gran restal lia vita. Non m'e il servir. Ta vita, a mantre, e lasca. Che degno almen dell'atte pastre se pera.

POLIFONIE

Merope, omai questo indepar soveredo.

M'irrita. Il regno, e intera pace, e il figlio.

Ti rendo a un tempo. A che quel pianto? Or, speri
Forse i miei ribellarmi? Appicuo in loro
Securo io vivo: e ognun di lor ben vede,
Ch'io far per te, s'anco il volessi, or nulla
Di più potrei. — Su dunque; in alto penda
Sul collo al tauro la bipenne sacra.

Ecco la destra mia; Merope, aspetto
La tua, per cenno d'immolare ai Numi
vol. 1111.

MEROPE

La vittima.

## MEROPE

... Che fo?... Misera!... Oh giorno!...
Oh terribil momento!... La mia destra
Dunque.... Ma, oh vista! insanguinato, fero,
Minaccioso Cresfonte ecco interporsi!...
Ahi!... dove fuggo?... Ove son io?... Pietade,
Messenj....

EGISTO

Oh rabbia! E soffrirò?...

**POLIDORO** 

Deh! taci.

Già già il tiranno l'efferato sguardo Su te....

POLIFONTE

Non più. Donna, una volta ancora Te l'offro: ecco mia destra.

MEROPE

Oh ciel!... La mia....

EGISTO

Muori (1). La destra a te dovuta, è questa.

Ob ardir!

MEROPE

Che veggio?

(1) Strappata di mano al sacerdote la scure, si avventa a Polifonte, e lo atterra d'un colpo. Lar.

a. Le late

Ca animent,

Soliati... L mirr....

r. 12 km

I m raniur; si moids.

きりさりたる

Ah! no; si murii e i mastro re 2.

# E3 } 2E

Il mio figlio

Egli è, vel giuro: e il vostro re....

EGISTO

Ben altra

Prova darovvi io stesso: e brandi, ed aste,

Sparir farà questa min sola scure (3).

MEROPE

Messenj, ah! disendetelo....

POLIDORO

Respiro....

Ecco già in rotta del fellon gli sgherri....

MEROPE

Deh! riedi, o figlio.... Ahi lassa me!...

POLIDORO

- (1) Raddoppia il colpo.
- (2) Il popolo si azzuffa co'soldati.
- (3) Si slancia fra i combattenti.



# MEROPE

Io il seguo: avessi il giovenil mio braccio! Ma, per lui pur morrò. — Deh! figlio, m'odi: Riedi: sì addentro or non scagliarti; ah! lascia, Che per te mora io solo....

## EGISTO

Al fin vincemmo.

Madre ti allegra; in fuga intera andarne Vedi gli empj soldati: Adrasto giace Da me svenato; i cittadini in folla Crescon vie più....

#### MEROPE

Messenj; egli è il mio figlio; Cresfonte egli è: nol ravvisate al volto, Alla voce, agli sguardi, alle inaudite Alte sue prove, ed al mio immenso amore?...

#### **POLIDORO**

Ed al mio dir con giuramento? O voi, Deh! vi scongiuro pel mio bianco crine, Per gli a voi noti integri miei costumi, Per la memoria di quel gran Cressonte, Padre a noi più che re; prestate intera Fede al mio dire. Io lo sottrassi, io stesso; Io l'educai....

#### **EGISTO**

Messenj, a terra spento (Vedetel voi?) qui Polifonte giace: Io 'l trucidai; del padre, dei fratelli, Della madre, di me, di voi vendetta
Compiuta a un tempo ebbi sol io: se reo
Perciò vi sembro, a voi soli mi arrendo.—
Ecco; la scure che bastommi a tanto,
A terra io scaglio: eccomi inerme appieno,
E in man di voi: se ingiustamente il sangue
lo versai di costoro, il mio si versi.

POPOLO

Oh generoso! Oh bello! È in tutto il padre.

MEROPE

Cressonte in lui rivive....

POPOLO

Oh lieta sperne!

Re uostro vero....

POLIDORO

E degno re. Ch' io primo Prostrato ai piedi, alto a lui renda omaggio! E meco tutti or vi atterrate.

POPOLO

Eterna

Fè ti giuriam noi tutti: al par che prode Giusto sarai: mentir non può il tuo aspetto.

EGISTO

D'esserlo giuro. Ma, s'io pur nol fossi, Ch'io pur svenato, come costui, cada.

POLIDORO

Deh! che non muojo in questo dì! più lieto



MEROPE

Mai non morrei.

MEROPE

Vieni al mio seno, o figlio....

Ma oimè!... Mi sento.... dalla troppa.... gioja....

Mancare....

# EGISTO

Oh madre!.... Ella or vien meno quasi,
Per gli eccessivi affetti Andiam; si tragga
A più tranquilla stanza. — In breve io riedo,
Messenj, a darvi di me conto intero. —
Tu, mio buon padre, sieguimi: deh! m'abbi
Per figlio ognor, più che per re; ten prego.

# LETTERA DELL'AB. CESAROTTI

SU LE TRE

# PRECEDENTI TRAGEDIE

GIA INSERITA NEL GIORNALE DI PISA, TOMO 58, ARTICOLO 9, ANNO 1785,

CON NOTE DELL'AUTORE

CHE SERVONO DI RISPOSTA





# LETTERA DELL'AB. CESAROTTI

ST IE THE

# PRECEDENTI TLAGELIE

Iccole gittata su la carta la mia reminue, quanque siasi, intorno alle tre tragelle da lei inviami. Ella ne farà quel conto che le parra, mon arendo con ciò inteso se non di darle un attestato d'amicizia e di stima. Non le fo il tieto di scusarmi della libertà ch' io prendo nel segnare cio che non mi appaga o mi offende. Io l'ammiro troppo per dissimularle in alcuna parte la verità, o quello che mi par tale.

Padova, 25 marzo, 1785.

MELCHIOR CESABOTTI



, 

# LETTERA DELL'AB. CESAROTTI

SU LE TRE
PRECEDENTI TRAGEDIE

Eccole gittata su la carta la mia opinione, qualunque siasi, intorno alle tre tragedie da lei inviatemi. Ella ne farà quel conto che le parrà, non avendo con ciò inteso se non di darle un attestato d'amicizia e di stima. Non le fo il torto di scusarmi della libertà ch' io prendo nel segnare ciò che non mi appaga o mi offende. Io l'ammiro troppo per dissimularle in alcuna parte la verità, o quello che mi par tale.

Padova, 25 marzo, 1785.

MELCHIOR CESAROTTI

Pol. III.

### OTTAVIA

L'Ottavia ci presenta il contrasto fra l'eroismo della scelleraggine, e quello dell'innocenza.

Nerone è dipinto col pennello di Tacito. Il suo carattere si palesa, o per dir meglio, balza fuori con varj tratti luminosi e terribili. Quanto è nuovo e profondo ciò che dice sopra Seneca! d'averlo punito coi doni, e di serbargli la scure, poichè l'avrà reso spregievole all'uomo più vile. L'amore stesso in costui è sul punto di cedere all'orgoglio feroce, quando Poppea non piega tosto alle sue volontà: Donna, io non ben m'appago d'amor qual mostri d'ogni tema ignudo. Chi me più teme ed ubbidisce, sappi, che m'ama più. Come è fino il senso d'invidia ch'ei mostra, perchè un altro potè insegnarli il modo di disfarsi d'un nemico! e l'atto d'impazienza atroce: Sempr' arte? non ferro mai? e il Men duole in risposta a Tigellino che gli avea detto: Ch'ei non poteva svenar tutti. La replica dell' Atterrito io? a Poppea che mostra d'accorgersi del suo timore, quanto è mai cupa e terribile!

Seneca deve esser grato al nostro poeta: egli sostiene il suo decoro filosofico, e compensa le sue passate condiscendenze coll'accusarsene, ed emendarle con libertà e con fermezza. Bellissima è tosto la scena prima, in cui Nerone ricorre a lui, perchè si disponga a giustificare

ciò ch'ei medita sopra Ottavià. L'istanza del tiranno è umiliante, e sparsa di minacce occulte, e di scherni amari. Insigne è il tratto di Seneca, e la risposta di Nerone: Sol lascia a me di me la stima. Ove tu l'abbi, io la ti lascio. Finissimo è pure il lagno di Seneca che tocchi a lui la miglior parte del regno: L'odio di tutti.

Tigellino è qual deve essere, maestro consumato d'iniquità. Bello e profondo è il suo detto: L'innocenza è troppa d'Ottavia, ond'ella scampi. Accortissima è la sua condotta nella scena III dell'atto II, ove consiglia Nerone ad apporre una calunnia ad Ottavia: ed insigne è pure la sua descrizione del tumulto della plebe, (atto III. sc. III.) viva e artifiziosamente affannosa per irritar Nerone, e dispor meglio del di lui animo.

Poppea conserva anch'essa il suo carattere di donna ambiziosa, artifiziosa, e malvagia. Bello fra gli altri è il tratto, con cui ripiega naturalmente alla sua imprudenza, d'aver indicato d'accorgersi che Nerone è atterrito: Sì, per me il sei.

Ottavia è un modello di virtù, e di rassegnazione; e sostenuto egregiamente da capo a fondo. Solo può trovarsi a ridire ch'ella conservi amore per Nerone. Che soffra tutto, che non si risenta, che non voglia prestarsi alla sollevazione suscitata per lei, per non irritar maggiormente il tiranno, per la speranza di disarmarlo colla sua dolcezza, per non dargli il menomo pretesto di accusarla, per senso del proprio decoro, per disprezzo tranquillo della morte; tutto ciò è grande ed eroico: ma come può, senza farsi torto, conservar propriamente

amore per un tal mostro? Questa dose d'affetto non pregiudica ella piuttosto all'interesse, che dovrebbe destar nei lettori? Potrebbe a stento essere un merito in una moglie cristiana, in cui l'amor conjugale è un dovere, e la sofferenza una perfezion religiosa. Ma Ottavia non è nè cristiana, nè moglie (1).

È vero, che Ottavia sorella d'Augusto, benchè ripudiata da Antonio, non volle uscir della di lui casa, e protestò sempre d'essergli moglie: ma Antonio era un dissoluto, non uno scellerato, nè un parricida: egli era valoroso, generoso, ed amabile; Ottavia poteva esserne tuttavia innamorata senza scandalo: oltre che la sua moderazione aveva l'oggetto nobile di non attizzar maggiormente la discordia fra il marito e il fratello.

Il caso della nostra Ottavia è molto diverso. La preferenza data a Poppea non doveva piuttosto eccitar in lei uno sdegno nobile, che una gelosia amorosa? Ottavia poteva rispettar Nerone, non lagnarsi, non pensar a vendette, conservar la memoria d'averlo amato quando egli sembrava diverso, bramar ch'ei si ravveda, anche per poterlo amar di nuovo; ma il continuar d'amarlo dopo tante iniquità, passa i confini della virtù, e si accosta a una debolezza, che non potendo esser nè lodata, nè compatita, indispone più che interessi.

Nulla di più eccelso della scena del terzo atto, in cui Ottavia si offre d'acchetare il popolo, fingendosi tornata in grazia di Nerone, affine ch'ei possa farla uccider senza periglio.

Insigne è la scena del V. atto, ove Ottavia implora il

soccorso di Seneca, per liberarsi colla morte delle persecuzioni del suo nemico. Eda mostra una fermezza tranquilla, e bellissime sono le ragioni per indur Seneca a darle l'anello venefico. Seneca forse avrebbe potuto persuadersene; ma vediamo che la sua filosofia non giunge a tanto: egli vorrebbe a tutto costo salvar Ottavia. Come dunque è verisimile, che si lasci rapire l'anello? Sia sorpresa, sia forza, il fatto non par naturale 2. Parmi inoltre che la morte d'Ottavia non faccia tutto l'effetto che avrebbe potuto aspettarsene. Seneca la sa, e Nerone la sente, ma non la vede. Non so s'io m'inganni, ma tutto questo pezzo della morte poteva fare assai maggior colpo se si fosse, per esempio, condotto nel modo seguente.

Ottavia poteva precedentemente su le massime di Seneca essersi provveduta d'un veleno in un anello, fin da quando fu rilegata in Campania. Le si annunzia l'accusa d'Aniceto. Ella si risolve al suo fine. Parla con Seneca in generale sul disprezzo della vita, sul vantaggio della morte, senza però palesare il suo disegno. Il filosofo, senza prevederlo, ve la conferma. Vien Nerone, Tigellino, e Poppea; la consigliano a confessar la sua colpa colla speranza d'un semplice esiglio; minacciandola, in altro caso, di morte e d'infamia pubblica. In questo mezzo si sentono ancora fra il popolo alcune voci di tumulto. Seneca difende Ottavia con forza, spera ancora una rivoluzione, rimprovera il tiranno, cerca di atterrirlo. Ottavia, sino allora taciturna e tranquilla, impone silenzio agli altri, parla coll'eroismo della sua dol-

ce virtù e tutto ad un tempo si mette il veleno alla bocca. La sorpresa è universale, e genera effetti diversi (3). Seneca non ha più freno; predice a Poppea la sua caduta, e a Nerone il supplizio.

#### TIMOLEONE

Timoleone è una tragedia d'un merito originale. Rendere amabile un tiranno, e ammirabile un fratricida; far che ambidue inflessibili nelle loro massime gareggino d'amor fraterno anche nel punto che uno è uccisore, e l'altro ucciso; sono imprese che ricercano un genio non comune per riuscirvi, e il nostro autore ci riuscì. Egli seppe anche diversificare il carattere uniforme di Timoleone e di Echilo, col dare a questo il distintivo di una schiettezza eroica. Quanto è nobile la rinunzia solenne ch'ei fa a Timofane della sua amicizia, e la protesta di giurar a Timoleone Fede eterna di sangue, e la sua risposta a Demarista, che gli dice: Son madre — Di Timofane.

Insigni sono le scene II e III dell'atto II, e la IV del III. Timofane in quattro versi ristringe il compiuto panegirico della monarchia: Timoleone fa un ritratto terribile dello stato d'un tiranno con uno stile di fuoco. Ma, sopra ogni altra, sorprendente e divina è la prima dell'atto quarto fra Timoleone e la madre. Per notare i tratti più distinti della tragedia bisognerebbe trascriverla.

lu l m I m IN SECTION AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE P Tim. If we imindu le 1000 Lui 11 TIME I THE TAXABLE PROPERTY OF THE PARTY OF 18 7:000 1986 inem and install MT TANDAM MILITARY Latura Fines - - and make the second LIL EASETT TO SEE STATE OF THE SECOND CETA BE TANTO OF SINI DEPOSE I I ald so closes. nets anguler car in a second a second and per all a per la militare, se com as morte. Con sprant IIII HA CHE! A CONST & STOCK I CONSTRUCT OF MINISTER. loro. Echilo pensa prima a salvar Timoleone, e lo persuade a venirsene alla madre senza palesargli il perchè: lo sdegno che mostra Timoleone quando sa il fatto, e il rimprovero che ne fa all'amico, mostrano abbastanza che quest'idea non fu nobile, nè degna di loro. Echilo mandò un messo agli amici, ma non se ne fida egli stesso. Egli dunque espose alla morte i compagni senza soccorso, lasciando in loro il crudo sospetto d'essere traditi da Timoleone stesso, che da due di loro fu veduto entrar nel palazzo. Non dovea Echilo piuttosto avvisar subito Timoleone, e insieme con lui andare in persona in traccia degli amici per avvisarli; e se non gli riusciva d'essere a tempo, esporsi con loro alla stessa sorte (5)?

Tale era in fatti il pensiero di Timoleone, che vuole uscir della corte. La sola scusa di Echilo è questa: La morte nostra è certa; uniti ai compagni noi possiamo vender caro la nostra vita, ma non salvar noi nè la patria. La salute di Timoleone è troppo necessaria allo stato; se restiamo vivi, noi possiamo ancora uccidere il tiranno; se periamo con gli altri, tutto è perduto per sempre. Si pensi dunque ad assicurar Timoleone; ma se ci fosse un tradimento, degg'io abbandonarlo? Il suo cuore fraterno avrà egli forza bastante per uccidere il fratello sotto gli occhi della madre? Io non posso staccarmi da lui. Tutto ciò doveva egli spiegar chiaramente, per non lasciar negli animi il sospetto d'aver troppo leggermente abbandonato i compagni. E ad onta di ciò, sarebbe stato più eroico di mettere in salvo Timoleone, e poi correre ad unirsi cogli altri per incontrare lo stesso

destino. Per indurlo a condiscendere d'andar alla corte sarebbe stato, parmi, ottimo pensiero, e il solo efficace, di dirgli che la madre lo attendeva per fuggir con lui dalle mani del tiranno, e che intanto egli andava ad aspettarlo al luogo convenuto. Aggiungo, che la scena fra Echilo e Timoleone è troppo lunga. Appena Timoleone conosce la pia frode di Echilo e il pericolo dei compagni, ogni qualunque ritardo è colpevole.

Veniamo al punto dell'azione. Suppongo senza scrupoleggiare che Echilo possa uccidere il tiranno. Egli è uomo valoroso e gagliardo, le guardie sono lontane, un momento ben colto è decisivo. Ma la sicurezza di Timofane non s'accosta ella alla stupidezza? Egli vuol farsi veder in trono: e dove? in casa, di notte; non innanzi al popolo, ma solo al fratello e al cognato, senza esser cinto da guardie. Non è questa una vanità puerile? Ei non temeva di nulla da due così stretti congiunti. Ma non sapeva egli di certo, che erano alla testa d'una congiura? non gli aveano detto positivamente che non averebbe regnato finchè vivevano, e che dovea assolutamente ucciderli? Come non assicurarsi se avevano arme? Una tale spensieratezza non parmi che possa giustificarsi abbastanza 6.

Non sanno nemmen piacermi i rimorsi e le disperazioni di Timoleone. Plutarco ci assicura che sono veri; ma Plutarco insieme li condanna come indegni d'un li berator della patria. Potevano conciliarsi i sentimenti dell'eroe e del fratello, facendo che Innoleone rimines se stupido dopo il fatto, e dicesse soltanto: Diver embe

le! Echilo, abbi tu cura della patria: io uccisi il tiranno, or vado a piangere il fratello (7).

#### MEROPE

Nella Merope, l'autore ha il pregio distinto d'avere introdotto novità e accresciuto l'interesse tragico, in una azione, che dopo Maffei e Voltaire, non sembrava ammettere nè diversità di maneggio, nè aumento di bellezza.

Polifonte è un ipocrita delicato, che pare di buona fede, e potrebbe imporne. Non si mostra amante di Merope, ma bramoso di pace interna, e di governo giusto e tranquillo. Brama di sposarla, per renderle ciò che le ha tolto, e lasciare il regno ai di lei figli. La scena prima è condotta con bellissimo artifizio, affine di scoprire se il figlio di Merope sia vivo. La bella pittura, che fa Merope della strage fatta della famiglia di Cresfonte, è insieme patetica e artifiziosa; giacchè la passione, che spira, serve di velo felicissimo alla sua menzogna. Finissima è la riflessione di Polifonte: Che Merope dee sperar qualche cosa, poichè ella pur vive; e più sottile ancora il fingere di dir ciò, solo per convincerla che ella non dee ricusare il trono, poichè brama e spera uno stato migliore.

Solo non vorrei, che Polifonte avesse detto, che Merope, Mostrando di perdonargli, avrebbe reso il suo gio-

go più grato ai Messenj. È questo un trassi is maschero, e mostrare chi egli fa tutto per interesse e timore. Chi genera, compo il suo fine, diffidenza delle sue interezioni sopra il figlio, e mvita Merope al rifiuto. Questo tratto dovea ometicas, o esprimera in altro modo. E

È insigne nel Il attou seeme II, le marrazione d'Agentoella spira candore a ed e piena d'evidenza, il requitte, « d'interesse.

Pelle seeme sequente sono dellissim e trati di Merce pel che vorcenne rescondere a sia interna soleratudine, e i cenni di Polifonte Ma ia oranicale e solerata innove prale?—Che vari. In volerata?—Farm.

Le some in Lesso + Neroge e spasse d'rotti matitension + interessanti. Le l'uttrazione d'Veroge, 'apsiene nelle fomende, gi survive: sut nome del patra l'accestars et un recostenze, finingono è como o sede del me meterno l'independente e l'solemenone in un grandape, quendo sente the l'uvisa se nasquita e giena d'asspetto: Lañam e u 'un nome e a resparti in su seconde, al utire the l'uvisa fomendesse les maire.

Il personaccio di Policioni attrocata a questa reguldia vi fa un effecto diverso di melli dell' dive e que finisce alla sorpresa a in patrebbe successi Victoria fermania nei suo negatio e fa malto omore si paeta vata nei sangue non accia. Potrebbe salo par ci

ciò poco naturale, che Polidoro desse un arnese così geloso a un giovinetto inesperto, e ignaro del mistero. La gemma del Maffei può confondersi con molte altre: ma l'insegna d'Alcide è un indizio non equivoco della famiglia regale. Ella non doveva confidarglisi, che nell'atto di palesargli la sua origine, e di prepararlo alla vendetta (9).

Eccellente è la scena II del III atto. Le impazienze di Merope, l'imbarazzo di Polidoro, le sue scappate dalla domanda, il dolore improvviso che lo tradisce, e i trasporti della madre, formano una situazione la più toccante. Di non minor bellezza è la seguente, in cui ambedue fuor di sè raccontano il vero a Polifonte colle grida dell'angoscia, e insultano il tiranno colla sicurezza della disperazione.

Piena d'interesse diverso è la II dell'atto IV, in cui Polidoro trova Cresfonte vivo, ma nel punto il più critico. La sorpresa, l'allegrezza, la speranza, il timore, l'imbarazzo, si combattono a vicenda. Ma superiore ad ogni altra, anzi divina, è la seguente, in cui Merope viene con Polifonte per uccidere Egisto. Questa è una situazione del tutto nuova, e di straordinaria bellezza. Che farà Polidoro? come arrestar Merope, senza palesar Cresfonte ed esporlo al furor del tiranno? Il trasporto della madre rende vano ogni ritardo e pretesto. Il tratto ultimo estorto dalla necessità, Egli è tuo figlio, è un lampo improvviso, in cui sfavillano tutti gli affetti. Questo quadro teatrale mostra un genio drammatico, che non può lodarsi abbastanza.

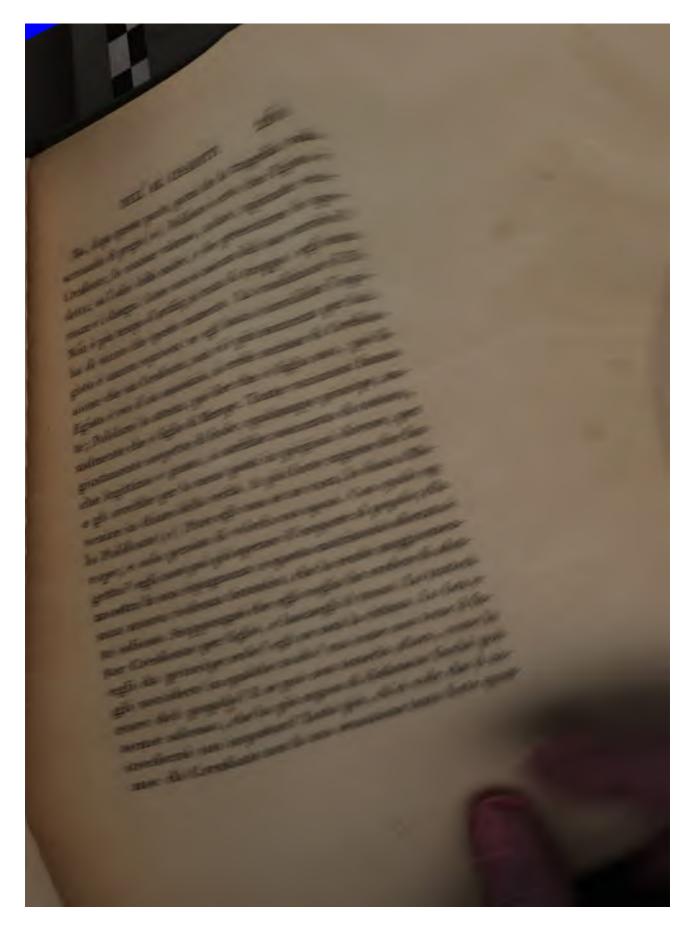

to avrebbe potuto temere: anzi Merope sul fine rimprovera ai Messenj la loro taciturna freddezza.

Ma veniamo all'ultimo colpo. Polifonte su la semplice promessa di Polidoro, di cui deve diffidare quanto di Merope, suppone che questa si adatti volentieri al matrimonio. Si prepara a celebrar le nozze alla presenza del popolo. Viene Merope, e con lei Egisto. Ella si protesta ritrosa e disperata: Polifonte perde con ciò tutto il frutto della sua ipocrisia. Merope par cedere a stento: Egisto freme e minaccia. Si noti, ch'egli era prima incatenato; e qui comparisce sciolto, non si sa come. Non ha ferro, ma è noto ch'egli inerme uccise l'assalitore armato. Non può egli rapire un pugnale? perchè non si osserva? come non è circondato dalle guardie? La scure è in alto fra le mani del sacerdote: come può Egisto tutto a un tratto strappargliela di mano, e squarciar il capo a Polifonte, senza che alcuno possa avvedersene e impedirlo?

Parmi che il Maffei abbia reso il fatto ben più credibile. Polifonte è in piena sicurezza, egli crede Cresfonte
ncciso, ed Egisto l'uccisore. Egisto è libero, e sconosciuto a tutti, fuorchè alla madre, e ai di lei familiari. Merope cede al suo destino, e dà la mano al tiranno. Entra
Egisto, come per curiosità; si avanza inosservato: chi potea porvi mente? i domestici del tiranno lo credeano
l'uccisore del di lui nemico. Si pianta dietro le spalle di
Polifonte: afferra la scure, che non è levata in alto, ma
giace fra le patere, e scaglia il gran colpo. In tal guisa il
fatto è mirabile, senza aver dello strano. Con tutto ciò

egli ha crediut meglic il riferrit che il facto vedere ce lo stesso fece Vuntare, nel che parmo che alifanto ben fatto a seguire a presente il brazio. Questi fatti stratelle nari e sorprendenti pictiani sempre seco qualche inversimiglianza nell'esecuzione, che veduta difende, ma narrata non ferisce: prima per l'affetto tumultucco della narrazione stessa, che ci trasporta, ne ci lascia ribettere alle circostanze: più perche si suppone, che il relatore agitato e confuso ometta qualche particolarita, che ne toglierebbe l'inversamile. L'udito può fare illusione al lo spirito, ma non la vista 12.

## DELLO STILE

Si è parlato della condotta e dei caratteri: resta a dire qualche cosa dello stile. L'energia e la precisione sono le qualità predilette del nostro autore, ed egli vi si rende in più d'un luogo ammirabile. Sarebbe a desiderarsi, che a questi pregi singolari egli aggiungesse quello della naturalezza e fluidità (13). Varj luoghi sono bensì felicemente e naturalmente scritti e verseggiati; il che mostra che potrebbero esserlo tutti: ma comunemente, rare sono quelle scene, in cui non si trovino delle singolarità che arrestano spiacevolmente; e tanto più, perchè sembrano dovute all'arte ben più che alla negligenza. Bando pressochè totale agli articoli; inversioni sforzate; ellipsi strane, e sovente oscure; costruzioni pendenti;

strutture aspre; alternative d'iati e d'intoppi; riposi mal collocati; ripetizioni di tu, d'io, di qui, troppo frequenti, per dubitare ch'egli non si sia fatto uno studio di questa foggia di scrivere. La frequenza e la gratuità basterebbero per fare disapprovar questi modi poco naturali; ma il peggio è, che talora fanno un effetto contrario a quello ch'ei si prefigge, e che sembra esigere il sentimento.

Sarebbe facilissimo il togliere questi nei, senza pregiudicar punto all'energía, ch'ei tanto vagheggia. Finch'egli non si risolve a questo sacrifizio, l'Italia non gli renderà mai pienamente quella giustizia che gli è dovuta. Ammiratore come io sono del suo genio drammatico, e zelatore appassionato della sua gloria, io non so cessare di confortarlo a condiscendere al desiderio di chiunque lo stima, in questa parte che è la minima del suo lavoro, ma d'effetto massimo. Si compiaccia di farci l'esperienza d'una delle sue scene così come sta, e della medesima ritoccata giudiziosamente; si determini poi su la diversa impressione degli ascoltanti.

egii ha confirm megini di riesulo che di fach redocce lo sesso fece Tultare nei che parum che allumo hem fatto a seguire il precetto d'Urano dinesti fatti sicondinare e sorgionesi nell'esecuzione, che reduta inferio manaretta naturali secuzione, che reduta inferio manaretta naturali secuzione della microsomine stessa i che ai trasporta della microsomine. Poi perche si suppone che il relativo timino considera continuo unacta qui che particoloria di continuo unacta qui che particoloria. Il microsomine il microsomine il microsomine il microsomine.

# DILLO STILLE

Se pariate tielle condott.

qualitie con tielle suie. Le conditie president se mon de mi più d'un moge amune che a quest preg amgosti e maturalezza e fruitata. 3.

cemente e naturalmente actualmente e sono quele accue, mi cui mi cie, arrestame moscerum sembrame novum all'arie me bando presoccie ivian agi ellipsi strane de soccie, e soccia un soccia un sembrame novum all'arie me sembrame novum all'arie me sembrame novum agi ellipsi strane de soccia un soccia un soccia de ellipsi strane de soccia un soccia un soccia de ellipsi strane de soccia un social de soccia un soccia de ellipsi strane de soccia un social de social

Nerone stesso ch'egli è l'uccisore del di lei padre e fratello; nè si compiace già ella di questo suo amore, ma bensì se ne rammarica e dispera; e dal contrasto in lei tra ciò che ella sente e ciò che dovrebbe sentire, nasce, a mio parere, l'interesse grande in altrui: perchè la compassione umana sempre più si muove per gl'infelici, che hanno in sè debolezza e timore, come conviensi a donna, che per quelli che son forti contro l'avversità, e risoluti a pigliar generoso partito: questi si ammirano; ma degli altri si piange. Aggiungo inoltre, che l'amore ch'ella conserva per Nerone, la giustifica di tutti i sospetti ed accuse d'altri amori; di cui pure troppo importa il discolparla interamente presso gli spettatori; e ciò senza avvilirla colle giustificazioni; che anche il solo doverle fare, gran macchia sarebbe alla onestà sua.

#### (2) Sia sorpresa, sia forza, il fatto non par naturale.

Ciò che mi si dice circa lo scioglimento di questa tragedia, in parte mi capacita, ed in parte no. A me stesso poco piace quel modo con cui Ottavia s'impadronisce dell'anello di Seneca; il quale in quel momento, essendo a vicenda uomo e filosofo, vorrebbe e non vorrebbe accordarglielo; onde in quella sua indecisione ogni leggerissima forza lo vince. E perciò ho voluto, che in Ottavia il vedere e il togliere il mortifero anello fosse un sol punto; e ciò effettuerassi meglio in teatro, levando affatto il verso 183, che denota contrasto; e massimamente perchè da non buoni attori può esser detto ed eseguito in mercer retteria de fenera tisquaes a mores à Ottavia; ma er in cuive à mede que reigne merchicle Onde sergeem tala printenza, rin ru ela la afferato il veleno, se ne narma in pare, perche l'aspetti d'una giovine vaga ed massente, cue sus per inem in morte, è per se siemo companione volumno , ma in parte quasi ne gode, percise la camaziona mune una votoma involata alle calumne e cruteira di Nerime. E siccome fra due persone di cui l'una suolente de cine diversa affetti, e l'altra sia, come Ottoria, que per dispersains fecta serve, questa con faccina vener l'airra; men les credits fuor di natura, che mentre Senera diritta, Cettivia sorbista la venefica polvere, senza che Seneca sua in tempo di impedirnela Queste sono le ragioni, per cui con l'ho praticato; oltre la ragion migistre, cir in non seppi come altrimenti effettuario, serionio verisinigianza negli intrapresi caratteri.

## (3) La surpress è universale, e genera effetti diversi.

Ecco, mi si addita un altro mezzo ingegnoso per la catastrofe, e di cui l'effetto teatrale sarebbe molto maggiore. Ci pensero molto, e vedro in un'altra edizione se io debba fare questo cambiamento. Ma, nell'osservare così di volo questo nuovo pensiero, già mi sono avvisto, che Ottavia, coll'essersi provveduta prima di veleno, non sarebbe più quella Ottavia timida, e non punto stoica, da cui io fo dire a Seneca:

Se il vuoi, poss'io per te fuggir di vita; Ma non è forza in me d'attender morte.

Non sarebbe più quella Ottavia debole, e irresoluta fin all'ultimo, quale ho voluto dipingerla io; quale doveva essere una tenera donzella, figlia di Messalina e di Claudio, nata e educata mollemente; quale ella se stessa descrive, parlando con Seneca; e quale in somma si mostra in tutta la tragedia. Sarebbe una donna forte, già impensierita di morire, prima che la necessità ve la stringesse: e tale non può essere mai la mia Ottavia, senza o sbalzare ella fuori del proprio carattere, o essere interamente da me concepita diversa.

Ma il dotto critico sa meglio di me, che questo sarebbe un rimedio peggiore del male; e che, dovendo le cose umane non esser mai senza difetto, sono pur sempre più tollerabili quelli che vengono insieme col primo getto delle cose, che non quelli che nascono dalle rappezzature, le quali tanto pregiudicano all'unità del tutto. Ci penserò dunque, e più d'una volta, prima di risolvermi a mutare: ma, volendolo pur fare, non perderò di vista mai il bellissimo effetto che ne risulterebbe in fine dell'atto V, dal mezzo con tanta sagacità suggeritomi.

# TIMPLEINE

(4 Типовітніште зі патаге ді запа петопаду прта і муденій мені сип россимнями в россимнями чатька.

Molto bene vien qui inservati i me il l'inchence e una tragedia, in cui non si à quasa mente i questo e verissimo, e cosa i no fatta, perene il saggetto mon da di più; e il cerear di far nascere degli avvenimenti dove non ci debbono essere, no sempre giudicato esser cosa altrettanto fasticiosa, quanto facile da molti pero, che il giusto valore delle parcie non sinno, coo viene fasto-samente denominato fannica.

(5) Non dovera Echilo pintinan avvisar subino Timoleone, e insieme con lui andare in persona in traccia degli amici per avvisarli; e se non gli riuscirea d'essere a tempo, esporsi con loro alla stessa sorte?

Non credo che possa sussistere l'obiezione che ad Echilo si fa, di aver lasciati perire i compagni; perchè negli estremi casi si scelgono i mali minori. Ad Echilo, che non può fare tre cose a un solo tempo, prima d'ogni altra deve premere di salvare Timoleone, come il primo stromento della libertà da ricuperarsi; poi d'uccider Timofane, come il primo ostacolo ad essa; poi di salvare i compagni. Col venire in corte e trarvi Timoleone, egli ottiene i due principali intenti; col correre
ad ajutare inutilmente i compagni li perde tutti tre:
perchè, se egli non è con Timoleone, chi uccide il tiranno? se egli è coi compagni, per ciò non li salva,
quantunque egli perisca con essi. E queste cose non mi
pare che debba Echilo dirle a Timoleone nella scena I
dell'atto V, che già vien giudicata troppo lunga; ma
appena accennate, bastano perchè lo spettatore le ragioni poi, e le combini da sè.

(6) Una tale spensieratezza non parmi che possa giustificarsi abbastanza.

Quanto alla sicurezza troppa di Timofane io direi che la soverchia potenza può darla. E molto più in casa propria, contro due uomini soli, di cui l'uno è fratello, l'altro è cognato, ed è stato già amico; salvati tutti due in quel punto manifestamente dalla morte: beneficio che il tiranno sempre reputa grandissimo; il non uccidere. Timoleone ed Echilo, per quanto si vede, sono disarmati; il tiranno non ha guardie in quella camera, ma le ha nel palazzo: e oltre tutto ciò, gli rimane una certa generosità nell'animo, per cui vuole ridestar quella di questi due nemici, e non avvilirsi in faccia a loro col mostrare di diffidarne, o di temerli. Il volersi far vedere in trono, non va interpretato letteralmente; vuol dire, il farsi vedere all'atto pratico d'esercitar signoria assoluta; ma mi son voluto servire di quella paro-

la trono, come la piu lareve a dimostrar tirannia, e la più terribile agli orecchi e al cuore di un libero cittadino. Aggiungasi, che non tutte le minacce si credono vere; e che colui che ha pienamente effettuate le sue, come Timofane, può non temer di due che soli rimangono, e in apparenza aprovvisti di mezzi per effettuare le loro. E il modo con cui Echilo perviene ad acciderlo, è così rapido e inaspettato, che si il tiranno, che lo spettatore, potrebbero anzi credere e temere, che questi due, non volendo sopravvivere alla intieramente estinta libertà, stessero per uccidere piuttosto se stessi, che il tiranno; il quale ben sanno non potersi quasi mai uccidere impunemente, avendo egli Soldati, il che vien a dire satelliti e vendicatori.

¿ Echilo, abbi tu cura della patria: io uccisi il tiranno, or vado a piangere il fratello.

Ho voluto donare i rimorsi di Timoleone al secolo in cui scrivo, e all'animo dei moderni spettatori; i quali per lo più nulla di patria sapendo, non potrebbero tollerare un fratello nocisore dell'altro, il quale poi con stoica insensibilità o fermezza, di un tal fatto parlasse, anche brevissimamente. In oltre l'effetto teatrale sarebbe diminuito moltissimo da un tale stoicismo; assai diversi essendo, e dovendo essere, gli eroi nella storia, e nell'azione tragica, in cui sempre bisogna servire all'effetto per quanto si può. Il Timoleone mio è concepito amator della patria in primo luogo, e del fratello in secondo;

dall'amarlo, riesce in lui più magnanimo lo sforzo dell'ucciderlo; ma uscirebbe dal suo carattere, se ucciso, non lo piangesse. Timoleone in quel punto non si mostra già a Corinto; è l'eroe in casa. Io son certo, che anche il gran Bruto avrà pianto amarissimamente colla madre e l'amico quegli stessi suoi figli, per cui in pubblico dicesi che nè una lagrima pur versasse.

# MEROPE

(8) Questo tratto doveva omettersi, o esprimersi in altro modo.

A me pare, che Polifonte, nel dire a Merope; che, se ella gli perdona, potrà forse rendere così più grato il di lui giogo ai Messenj, confessando con quella apparente ingenuità una cosa che a Merope già è nota, più tosto la possa piegare, che alienarla da sè; essendo particolarità del cuore umano, che una certa schiettezza vaglia a guadagnarlo, più assai che una continua dissimulazione; e trattandosi di cosa chiara e saputa, il negarla, o il volerla sotto pretesti non verisimili colorire, sommamente indispone. Polifonte non ha nascosto a Merope, che v'è l'interesse d'amendue nel conchiuder le loro nozze; e non ragionandole come amante, ma come politico, dee mostrare di dirle il vero, per quanto il può combinare coll'arte e coi fini suoi. Forse ch'io sbaglio, ma espressamente glie l'ho fatto dire, per sedurla con quell'ap-

parente franchezza, concedendole una verità nota e innegabile, per poi poterne dissimulare e nascondere mill'altre men sapute e men chiare.

(9) La gemma non dovea confidarglisi che nell'atto di palesargli la sua origine, e di prepararlo alla vendetta.

La gemma del Maffei, e il mio cinto, sono fratelli carnali: ma la gemma è cosa assai più preziosa, e, per portarsi nelle dita, assai più in vista che un fermaglio a cintura, che può esser coperto dal pallio. E l'uno e l'altro era imprudenza del vecchio di commettere a quel giovinetto: ma, siccome Egisto è fuggito di casa, rimane giustificato il vecchio in gran parte dalla di lui fuga. S'era indotto il mio Polidoro a fargli un tal dono, perchè i vecchi padri coi doni accarezzano i figli; non era imprudenza il lasciarglielo portare in Elide, dove non era noto un tale arnese; e quel buon vecchio dovea veder con segreta gioja l'unico germe reale addobbarsi del cinto del suo re; quasi un tacito augurio del recuperarne egli un giorno il diadema. Oltre che io sempre ho detto, cinto, fermaglio, impresa d'Alcide: cose tutte, che per essere fors'anche di materia comune, potevano non disconvenire ad un privato, com'era il mio Egisto: in vece che una gemma di gran pregio disconveniva certamente a quell'Egisto, figlio di servo. E quindi l'imprudenza di quel Polidoro era maggiore.

Il re Cressonte poteva, come guerriero, aver avuta una cintura di cuojo con fermaglio d'ottone o di ferro, Vol. III. e sopravi l'impresa d'Alcide, senza che un tale arnese fosse più regio, che di privato guerriero.

(10) Ma dopo questo punto, parmi che la tragedia vada scemando di pregio.

So, che la commozione degli uditori scema moltissimo dopo il punto in cui Egisto sta per essere ucciso dalla madre; ma questo lo credo inevitabile difetto del soggetto, e non mi pare che le altre Meropi crescano dopo un tal punto. Nella mia però viene protratto fino alla fine del quart' atto; nell'altre, non più che alla metà del terzo. Stimo impossibile in natura, di sostituire al momento, in cui una madre sta per uccidere il proprio figlio a lei sconosciuto, un altro punto di eguale, non che di maggior interesse. Tutto è minore quello che può accader dopo; e sia quel che si voglia. O si uccida il tiranno, o dal tiranno si uccida quel figlio istesso, non sarà mai più una madre che sta per uccidere il proprio figlio, noto a chi vede, e non alla madre. Ciò posto, questa tragedia che non finisce, nè può finire, colla sola agnizione d'Egisto, va pur terminata; e lo dev'essere colla morte del tiranno. Poichè dunque non si può aggiungere oramai interesse, il men cattivo mezzo, sarà necessariamente il più breve; affinchè gli spettatori, che non si possono più agitare, non abbiano neppur tempo di andarsi agghiacciando del tutto. Il più breve da quel punto in poi, credo d'essere stato io.

#### (11) A più forte ragione dee farlo Polifonte.

Polifonte non ha potuto insistere che i suoi soldati uccidessero Egisto appena svelato, per l'errore in cui è incorso egli stesso di crederlo morto, e di volerlo vendicare: errore, che in quel punto gli allaccia le mani; non potendo usar violenza ad Egisto, senza contradire a se stesso in faccia a tutta Messene. E che quello sia il figho di Merope, tutti, o i più, lo credono, dall'impeto con cui la madre espone se stessa in difesa di quel giovine. Il popolo non è commosso quanto il dovrebbe, perchè un popolo soggiogato dalla tirannide non si scuote, se non alla vista di un qualche tragico accidente: e per quella ragione appunto, Polifonte che conosce un tal popolo, non vuole, col dargli questo spettacolo di un figlio svenato in braccio alla madre, muovere in lui quel furore, che le parole e i pianti di essa a destare non bastano. Che fa egli dunque l'accorto tiranno? aspetta tempo. Il giovine rimane in fine del quarto atto senza catene, benchè non si dica; ma si suppone, dal dubbio che Polifonte pare ammettere, ch'egli possa essere il figlio di Merope; dunque non lo lascia legato, non dovendosi più uccidere; ma lo lascia assai ben custcalito nella propria reggia. Un vecchio, una donna, e un giovine diser mato, soli, e ben custoditi, che far potrebbero per prevenire il tiranno? nulla mai, se non si appressatione per ad Egisto quella fortuita occasione di ucculerlo nel prime to del sagrifizio con la scure del sacerdote: ma confesta, chi mai la potea prevedere?

(12) L'udito può far illusione allo spirito, ma non la vista.

Quanto alla catastrofe, dirò, che ho creduto poter supplire alla freddezza che assale questa tragedia nel quinto atto, col porre sotto gli occhi quello spettacolo pomposo da prima, poi terribile funesto e dubbioso, del sagrifizio, delle imminenti nozze, dello svenato tiranno, del popolo commosso, dei soldati infieriti, e in ultimo del valore e vittoria d'Egisto: cose tutte, che vedute, pare che occuperanno e scuoteranno assai più che narrate. Che se con un precetto d'Orazio mi si dice, che ogni cosa non si debba esporre alla vista; io acconsento che non si dee mostrar Medea trucidante i suoi figli; ma bensì credo tra le cose che mostrare si possono, essere una delle non reprensibili il mostrare il figlio di un re-ucciso e spogliato del trono, trucidante il tiranno uccisore del padre e usurpatore del proprio soglio. Onde, con altro precetto d'Orazio giustificherò una tal mostra: Il narrare fa assai minore impressione, che l'esporre agli occhi. Ma la possibilità di un tal fatto nel modo in cui io lo espongo, va pur dimostrata.

Si osservi, che il vero popolo presente alla Pompa nuziale è pochissimo, in paragone dei soldati e altri fautori del tiranno. Si osservi, ch'egli se ne sta taciturno, perchè atterrito è. Si osservi, che Polisonte espressamente ha scelto l'atrio della reggia per tal funzione, come luogo più ristretto che il tempio; luogo ov'egli può ammettere ed escludere chi vuole; luogo, a cui Egisto, Polidoro, e Merope per arrivarvi non debbono ne uscir della reggia, nè mostrarsi alla moltitudine. Verissimo è, che Merope venendo sforzatamente alle nozze, col mostrare al popolo la sua ritrosia, rende in gran parte inutile l'ipocrisia del tiranno; ma egli non poteva antivedere, che Merope, soprastando tuttavia il pericolo del figlio, ardirebbe fare in faccia al pubblico queste dimostrazioni. Dice il critico, che Polifonte non dovea credere a Polidoro; ma pure egli potea benissimo credergli, perche gli parlava in nome di una madre bramosa e risoluta di salvare il figlio a qualunque suo costo. Polidoro avea detto al tiranno, Merope esser presta alle nozze; e in fatti Merope lo era: ma alla vista di quel popolo, fra cui ella crede, o spera d'aver dei fautori; di quel popolo, la cui presen-22 poc'anzi ha frenato, e impedito il tiranno di farle uccidere il figlio; si risveglia in lei la speranza di poterlo commovere parlandogli. Dunque su questa fidanza, aggiunta all'orribile ribrezzo che ella prova nel venire a tai nozze coll'uccisor del marito, ella s'induce inopinatamente a testimoniare al popolo la sua estrema ripugnanza per Polifonte. Ma, che fa allora il tiranno? con studiata pompa di accorta franchezza rende conto dei suoi più intimi pensieri a riguardo d'Egisto, o sia egli, o non sia figliuolo di Cresfonte : e così , mezzo fra atterrito e persuaso, quel popolo si riduce al punto, che nulla ardisce; e non sa, nè come, nè cosa operare in favore di Merope: e benche egli non ami Polifonte, pure in tutto questo suo operare non lo può tacciar nè d'ingiusto nè di crudele; parendo egli volere col mezzo di questo nozze troncare ogni discordia, e restituire i suoi pristini dritti a ciascuno.

Ecco lo stato delle cose nel punto, in cui Egisto impugna ed adopera poi così felicemente la scure sacerdotale. Al vedere quel colpo inaspettato, rinasce subito nei buoni la speranza e l'ardire; nei satelliti del tiranno il terrore. Coloro, che vivo Polifonte nulla ardivano, tutto osano ed imprendono vedendolo estinto; quelli, che tutta la loro baldanza e coraggio fondavano in lui, gran parte ne perdono al cader suo. Rapidamente si spande fuori della reggia, che il tiranno è stato trucidato: vi accorrono in folla i cittadini, e il numero loro deve trionfare dei soldati di Polifonte già atterriti, e cacciati della reggia da Egisto e dai cittadini che v'erano: e tutto ciò mi par naturale, e non difficile ad eseguirsi.

Che Egisto assistesse a quel rito, e vicino alla madre, e che Polifonte ve lo lasciasse (poichè egli dice poc'anzi di volerlo far suo erede, ove sia provato esser egli figlio di Merope) a me pare tanto verisimile, che non si potrebbe operare altramente da Polifonte senza che i suoi fatti smentissero le sue parole. Egisto non era un personaggio indifferente alla celebrazione di queste nozze; onde non poteva da Polifonte ne essere tenuto lontano, nè lasciato nella folla; nè molto meno, custodito fra guardie come un malfattore. Si ritrova dunque Egisto é presente e vicino, ma disarmato fra disarmati. Il tiranno non pensò alla scure; e neppure Egisto, che fra se stesso e con Polidoro inutilmente fremeva, ci avea pensato: il veder la scure in alto, pensarvi, afferrarla, ed

uccidere, sono un sol punto: dall'istantaneità di un tal sublime impeto nasce il maraviglioso sì, ma non l'impossibile.

Molto meno bensì a me pare verisimile, ancorchè venga narrato e non visto, che in un tempio, in mezzo ad un rito solenne, quell'altro Egisto, creduto tuttavia figlio di un povero servo, convinto uccisore di persona così importante come il figlio di Merope, e condannato già come tale da Polisonte stesso, potesse trovar mezzo di rompere tutta la folla degli spettatori, senza far moltissimo strepito; ch'egli potesse avvicinarsi all'ara inosservato dal re e dalle sue guardie; potesse avventarsi alla scure, che appunto, per non essere levata in alto dal sacerdote, era assai meno afferrabile con quella rapidità a ciò tanto necessaria; potesse, afferratala, trucidare il re: e molto meno verisimile mi pare, che quel popolo che non era neppure per ombra prevenuto che esistesse ancora questo figlio di Cressonte, nè che quegli il fosse, a un tratto con tanto calore e ardire potesse salvarlo dai soldati del tiranno. Tutti questi possibili mi pajono più lontani dal vero che i miei.

Del resto, circa il più o men buono effetto di questo quint'atto, o sia paragonato in se stesso, o cogli altri, io ne appello a più d'una rappresentazione, quando si faranno come si debbono e possono eseguire.

# DELLO STILE

(13) Sarebbe a desiderarsi che all'energia e precisione aggiungesse il nostro autore il pregio della naturalezza e fluidità.

Quanto alla mancanza, o in tutto o in parte, di queste due qualità ne'miei versi di tragedia, poco a dir mi rimane; avendo io tutto ciò che su questo proposito sapeva, ampiamente detto in una risposta al signor Calsabigi, che si può leggere stampata. In essa io assegno le ragioni, per cui ho creduto di dover essere meno fluido, che in un altro genere di poesia; e naturale in una maniera alquanto diversa dalla solita: cioè, avvertendo sempre che parlano (e non cantano) personaggi altissimi; la di cui naturalezza non dee, nè può essere triviale mai.

Le ragioni (quali ch'elle siano) in quella risposta da me allegate del mio operare, non sono state finora da nessuno, ch'io sappia, impugnate con altre ragioni. Aggiungerò pure, che non credo stoltamente d'avere alla prima dato interamente nel segno, rispetto a ciò che io aveva ed ho in mente. Moltissime cose vedo in quasi tutti i versi delle mie tragedie, che non mi soddisfanno; o come non chiare abbastanza, o come non eleganti quanto il vorrei; e tutte le muterò, toglierò, o migliorerò, sapendo, nel ristamparle; ma ciò, se cento

edizioni ne forma , n. tutte mu a nema m. greenedise. perche sempre a cu min a acciera suin e se proprieil tempo, is refussione, e le tarle prove a de leggere. che di remare, morani incli i un megine. Ni dia cambier, pers ma a remitte ce mu sain , a segme che quei vers ch'at crede magne , diverente simili at versi d'ottere, sangue, cauxone, e atre irrone, e atre irrone. matiche composizioni, de camera, i camini, la questo se ho meet medesimi cantrata uz aldago escesso, per non trette, quaine e il ne, la nicella e misschia subamata della tragedia. True sole cignical sul potranco pure librargibre de un tal cologra la perma, se lo avro vedicti li a recita del ditta e cia difelligenza ' se pur mai si fara .. che alla terza e cuarta rappresentazione di qual unique di miesse tragedie. In stile centinui ad offendere come dur a o a unicere : l'intelligenza come oscuro. L'altra e sarelile assai più breve e più facile, e dall'amorana di guesto distro censore l'attendo' se il signor Cesarotti. puri audo una scena qualunque di esse, vorrà assumersi il fastidio di ridurla, o tradurla in versi italiani, quali a lui pare che anderebbero fatti. lo, ottenuto il modello, lavorerei allora sopra una salda base; e, come imitatore sedele, non dispererei di soddisfare al suo gusto, e insieme a quello del pubblico. Ma, finché non vedo un tal saggio, non sapendo io (ciò che fin ora l'Italia stessa forse neppure sa' quale sia, o quale debba essere il vero gusto italiano nella versificazione tragica; ne potendomi dipartire dal mio, per non sapere fin a qual segno ne debba recedere e a Vol. III. 36

quale accostarmi, altro non farei che perdere la faccia mia, senza saper quale assumere: ed io credo in ogni cosa pur sempre più tollerabile assai un difetto costante, e dedotto da principj, comunque il siano, ragionati, che non una mediocrità operata a caso.

Io ho cercato d'imparare a far versi, leggendo Dante, Petrarca, Ariosto, Tasso, Poliziano, Ossian, (e questo, non lo inserisco io per adulare) e pochi altri. Ma siccome in tutti questi non trovo versi di dialogo da recitarsi, ho cercato di adattare le loro parole, frasi, e modi, alla nuova arte di far versi tragici italiani; avendo però sempre innanzi agli occhi e negli orecchi la recita, purgata da ogni molle e insulsa cantilena, e quale si conviene a ben addestrati attori in teatro. La sola prova che finora ho fatto io stesso di questo stile alla recita, che fu dell'Antigone in Roma, è riuscita (per quanto a me parve, e a molti altri) molto bene; e nessuno allora si dolse nè dell'oscuro, nè del duro; tutti parvero bensì accorgersi del breve e vibrato. Altre prove finora fatte, ma con minor diligenza assai, e maggiore imperizia dell'arte, del Filippo, Agamennone, Oreste e Merope in Siena, dell'Oreste in Firenze, del Filippo in Napoli, della Virginia in Torino, etc. etc. non riuscirono benissimo, ma neppur male; e la cagione del minor incontro non parve essere stata nella composizione, quanto nell'esecuzione; e non vi fu doglianza universale nè dell'oscurità, nè della durezza. Affinchè i censori di questo stile fossero del pari con me a questa tenzone, bisognerebbe pure, che avessero provato anch' essi a far-

#### Y TIFFE OF

Internal December whom a present me tageon car al male of the property of the position of the tageon car al male of the position of the occurrence occurrence occurrence of the occurrence o

٠. • • ` . / • . •

# TAVOLA

# DEL

# TERZO VOLUME

| OTTAVIA Ha 1406 versi                          | . Pag. 1.   |
|------------------------------------------------|-------------|
| TIMOLEONE Ha 1325 versi                        | 81.         |
| MEROPE Ha 1423 versi                           | 159.        |
| Lettera del Cesarotti su le tre suddette Trage | edie . 249. |
| Note dell'autore, che servono di risposta al s | signor      |
| Cesarotti                                      | 265.        |



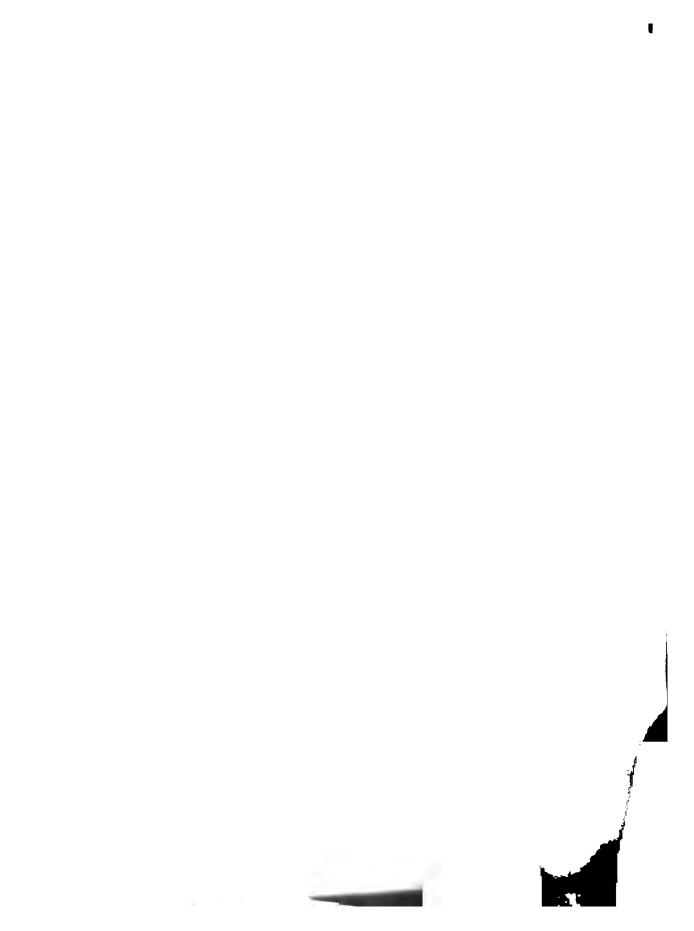

. . . •

•

•